











### LES

# COURS GALANTES

PARIS.—IMPRIMÉ CHEZ BONAVENTURE ET DUCESSOIS 55, QTAI DES AUGUSTINS.

# COURS GALANTES

GUSTAVE DESNOIRESTERRES

#### TOME TROISIEME

LE CHATEAU DE CLAGNY
L'HOTEL LA TOUANNE
L'HOTEL BOISBOUDRAND
I A MAISON DE 'SONNING
LA BUTTE SAINT-ROCH

## PAR18

E. DENTU, ÉDITEUR LIBRAIRE DE LA SOCIETÉ DES GENS DE LETTRES Palais-Royal, 13 et 17, galerie d'Orléans.

> 1863 Tous droits réservés.



La maison de Conde. - M. le Prince. - Son portrait. - Rose, secretaire du cabinet. - Ses griefs contre M. le Prince. -Sa maison de campagne à Cove. -Voisine de Chantilly. -M. le Prince la trouve à sa convenance. - Rose ne veut nas la céder. - Manœuvre infernale. - Une invasion de renards. - Louis XIV prend son secrétaire sous sa protection et enjoint à M. le Prince de laisser désormais en repos son voisin. - Une famille de nains. - Les poupées du sang. -Le grand Condé et mademoiselle de Brézé. - L'inconvénient de trop hauts souliers .- Projets d'établissement pour le duc du Maine. - Mademoiselle d'Uzès. - Empressement des Condé. - Le choix tombe sur mademoiselle de Charolois .- Les Vendanges de Suresnes et mademoiselle Thomasseau.-Fiancailles.-Absence remarquée de mademoiselle de Condé. - Son chagrin de s'être vu préférer sa sœur. - La duchesse de Montpensier fait également défaut. - Ses motifs .- Menees dont elle est l'objet .- Elle se dépouille pour mettre fin à la captivité de Lauzun .- Promesses illusoires. -Jouee par madame de Montespan et Louis XIV.-Mademoiselle de Bourbon.-Les dangers de la moquerie.-Ressentiment de Mademoiselle. - Toilette de mademoiselle de Charolois. - La bénédiction du lit. - La cérémonie de la chemise. - Madame de Montespan. - Sa conduite avant d'appartenir au roi. Son sentiment sur mademoiselle de La Vallière.

Le mariage de mademoiselle de Chateaubriant avec M. de Lassay nous a introduit au sein de cette cour des Conde à laquelle l'humeur et le caractère du chef donnent une physionomie tout étrange. M. le Prince n'est plus pour nous déjà un inconnu; ses amours avec madaule de Nevers l'ont révélé sous un jour avantageux, et qui s'en tiendrait à cet épisode n'aurait qu'une idée très-insuffisante et très-fausse du personnage. Tour à tour magnifique, parcimonieux, obséquieux, hautain, audacieux et trembleur, courtisan presque rampant à Versailles, despote farouche dans sa famille, retors et taquin dans les affaires, extravagant et monomane à certaines heures et petillant d'esprit et de finesse à certaines autres, changeant de face et de visage sans transition comme sans raison, c'était un bizarre assemblage, une réunion inconcevable, un fantasque amalgame de ce qu'il v a de meilleur et de pire. Saint-Simon nous a laissé un portrait de lui qui ne le flatte pas, où tous ces contrastes se retrouvent. Son gendre de la main gauche, qu'il avait si longtemps promene et désespéré par ses incertitudes et ses caprices, n'est pas plus indulgent ; on dirait même qu'il s'est entendu avec le premier, tant ils semblent s'être copiés l'un l'autre. Tous deux reconnaissent et son esprit', et son savoir, et sa politesse, et l'amabilité de son commerce, quand il lui convenait d'être aimable. Mais autant de dons et de qualités stériles, qui ne devaient servir que de repoussoir aux côtés déplorables de ce caractère créé pour le tourment des autres et de lui-même.

"C'étoit, nous dit Saint-Simon, un petit homme très-mince, dont le visage d'assez petite mine ne laissoit pas d'imposer par le feu et l'audace de ses yeux, et un composé des plus rares qui se soit guère rencontré. Personne n'a eu plus d'esprit, et de toutes sortes d'esprit, ni rarement tant de savoir en presque tous les genres, et pour la plupart à fond, jusqu'aux arts et aux mécaniques, avec un goût exquis et universel. Jamais encore une valeur plus franche et plus naturelle, ni une plus grande envie de plaire; et quand il vouloit plaire, jamais tant de discernement, de

¹ Bussy écrivait à sa cousine : « Pendant le temps que nous avons fait notre cour au prince, qui, par parenthèse, a de l'esprit, après le roi, plus que toute la maison royale..... »—Madame de Sévigné, Lettres (éd. Monmerqué), t. IX, p. 478. Lettre du comte de Bussy à madame de Sévigné; à Coligny, ce 9 août 1691.

grâces, de gentillesse, de politesse, de noblesse, tant d'art caché coulant comme de source. Personne aussi n'a jamais porté si loin l'invention, l'exécution, l'industrie, les agréments ni la magnificence des fêtes, dont il savoit surprendre et enchanter, et dans toutes les espèces imaginables. » Cette dernière phrase est à noter, et vient donner raison aux éloges de La Bruyère qui, nous l'avons vu plus haut, reporte tout l'honneur de la fête de Chantilly à l'esprit inventif et créateur du prince.

Mais la médaille a son revers, et quel revers!

« Fils dénaturé, cruel père, mari terrible, maître détestable, pernicieux voisin, sans amitié, sans amis, incapable d'en avoir, jaloux, soupçonneux, inquiet sans aucun relâche, plein de manéges et d'artifices à découvrir et à scruier tout, à quoi il étoit occupé sans cesse aidé d'une vivacité extrême et d'une pénétration surprenante, colère et d'un emportement à se porter aux derniers excès même sur des bagatelles, difficile en tout à l'excès, jamais d'accord avec lui-même, et tenant tout chez lui dans le tremblement; à tout prendre, la fougue et l'avarice étoient ses

maîtres qui le gourmandoient toujours 1... » Lassay porte les mêmes accusations : « Il est avare, injuste, défiant au-dessus de tout ce qu'on peut dire; sa plus grande dépense a toujours été en espions; il ne peut pas souffrir que deux personnes parlent bas ensemble, il s'imagine que c'est de lui et contre lui qu'on parle 2... » et le reste à l'avenant.

Saint-Simon, qui nous présente M. le Prince comme un courtisan des plus déliés, pour ne pas dire des plus abjects, raconte à l'appui une aventure sanglante où celui-ci eut à subir en silence une leçon de tenue donnée par un homme qui n'était pas même un grand seigneur. Louis XIV avait placé si haut la royauté que les princes de son sang ne s'inclinaient pas moins profondément que le dernier de ses sujets devant sa radieuse majesté. En se prosternant aux pieds du maître, M. le Prince ne faisait que continuer les soumissions de son père, qui passa la dernière partie de sa vie à racheter, à force de complaisances, les écarts et les audaces de la

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Saint-Simon, *Mémoires* (Chéruel), t. VII, p. 138, 139, 140.—Dangeau, *Journal*, t. XII, p. 371, 372.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lassay, Recueil de différentes choses (Lausanne 1756), 1<sup>re</sup> partie, p. **314**, 345.

première, Rien donc à cela que de naturel, si le maître eut été l'objet absolu de ces adulations et de ce zèle excessif. Mais le fils du grand Condé ne s'humiliait pas moins, n'avait pas l'échine moins souple à l'égard des ministres qu'il recherchait, caressait, se mêlant sans facon à la foule des solliciteurs, saisissant avec un empressement qui étonnait l'occasion de leur adresser la parole « sans avoir rien à leur dire, avec le maintien d'un client qui fait bassement sa cour. » Presque tous les jours de conseil, on était certain de le rencontrer, après la messe, sur leur passage. quand ils se rendaient dans le cabinet du roi. Une telle assiduité n'avait pu échapper; mais ceux même sur les brisées desquels M. le Prince allait gardaient sagement pour eux ce qu'ils en pensaient. Un seul, qui n'avait rien à attendre de lui, qui avait d'ailleurs sur le cœur un tour atroce dont il avait été la victime non résignée, se donna le malin et audacieux plaisir de le rappeler au sentiment de sa propre dignité et de le faire rougir du triste personnage qu'il n'avait pas honte de jouer.

Un matin qu'il s'était montré et plus empressé et plus courtisan que de coutume, le bonhomme Rose, secrétaire du cabinet, qui avait acquis par son esprit, sa probité, de longs services auprès de Louis XIV le rare privilège de tout dire sans se préoccuper de la qualité de ceux auxquels il s'attaquait 1, s'approcha du prince et, s'adressant à lui : « Monsieur, lui dit-il tout haut, je vous vois faire ici un manége avec tous ces messieurs, et depuis plusieurs jours, et ce n'est pas pour rien; je connois ma cour et mes gens depuis longues années, on ne m'en fera pas accroire: je vois bien où cela va. » Il était moins facile de voir où Rose voulait en venir. Mais il parlait haut, son ton, ses gestes, la personne à laquelle il osait s'en prendre, devaient attirer l'attention; les conversations particulières cessèrent, on s'approcha, on entoura les deux interlocuteurs, et M. le Prince se vit enfermé avec cet étrange assaillant, ne sachant trop où il en était et comment lui échapper. Rose, qui avait traîné l'attaque juste assez pour se constituer l'auditoire le plus complet, ajouta avec un sourire d'une finesse

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il était fils d'un fermier de M. de Chauvallon, duquel il avait été domestique.—Sorberiana (Tolosæ, 1694), p. 213.

et d'une malice diabolique : « Seroit-ce point, Monsieur, que vous voudriez vous faire premier prince du sang? » Rien ne pouvait être plus sanglant, plus mérité, d'une plaisanterie plus heureuse, plus irrésistible. En effet, que venait faire ici le premier prince du sang, et qu'avait-il à souhaiter qui ne fût au-dessous de sa naissance et de son titre? et que répondre à une pareille drôlerie formulée avec un perfide respect par un vieillard de quatre-vingtcinq aus? Il fallait ronger son frein en silence et sourire, si l'on pouvait. « M. le Prince fut enragé, raconte Saint-Simon, mais il ne put et n'osa que dire ¹. » Quant à Rose, il se retira, savourant sa vengeance, car c'en était une ².

Rose, pour son malheur, avait, près de Chantilly, à Coye, une jolie terre et une jolie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. III, p. 61, 62. — Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. I, p. 52, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rose était à ménager, on savait de quoi il était capable et on le eraignait. Racine écrivait à Boileau: «...Faites bien des compliments pour moi à M. Roze. Les gens de son tempéramment sont de fort dangereux ennemis; mais il n'y a point aussi de plus chauds amis, et je sais qu'il a de l'amitié pour moi. —Racine, Œuvres complètes (Éd. Lefèvre), t. VI, p. 214; Bourbon, le 28 mai 1687.

maison, avec un joli bois au bout de la forêt, où il se plaisait fort, mais qui eût fort convenu également à M. le Prince. Ce dernier voulait percer des routes et se trouvait arrêté court par le bois de son voisin. Des offres furent faites à Rose qui les déclina. Gourville, chargé de la négociation, prétend qu'il n'eût pas demandé mieux que de vendre sa terre deux fois plus qu'elle ne lui avait coûté; M. le Prince eut bien payé trois fois la valeur de ce qu'il était nécessaire de terrain pour la route projetée, il eût encore acheté le petit bois, après estimation, le double de ce qu'il pouvait valoir, il ne voulait pas aller au delà. Rose répondit alors qu'il savait le respect qu'il devait à M. le Prince, mais qu'en France chacun était maître de son bien, et qu'il entendait rester chez lui. Celui-ci, furieux, jura qu'il n'en aurait pas le démenti et qu'il s'y prendrait de telle sorte que Rose serait trop heureux d'en passer par son bon plaisir. Il fait ramasser, de tous côtés, trois ou quatre cents renards, qui sont tout aussitôt lancés par-dessus le mur du parc. On se figure aisément quels dégâts commirent ces pensionnaires turbulents, le remue-ménage, la dévastation que ce fléau opéra dans le petit paradis du bonhomme. Ce dernier n'eut pas besoin d'aller aux informations pour savoir d'où partait le coup. En était-il plus avancé et que pouvait-il contre si forte partie?

Si M. le Prince avait compté sur l'impuissance de sa victime, il s'était trompé. Rose court tout d'un, trait chez le roi et lui demande la permission de lui faire une question « peut-être un peu sauvage. » Le roi, qui l'aimait et qui était habitué à ses facons, lui demanda de quoi il retournait. « Ce que c'est, Sire, c'est que je vous prie de me dire si nous avons deux rois de France? - Qu'est-ce à dire? fit le roi assez étonné d'une pareille interpellation. — Qu'est-ce à dire? repartit Rose, c'est que si M. le Prince est roi comme vous, il faut pleurer et baisser la tête sur ce tyran. S'il n'est que premier prince du sang, je vous en demande justice, Sire, car vous la devez à tous vos sujets, et vous ne devez pas souffrir qu'ils soient la proie de M. le Prince. » Rose raconta ensuite le tour atroce qu'on venait de lui jouer et fit partager au roi son indignation. Louis XIV, qui n'était pas fâché, à l'occasion, de faire sentir aux princes de son sang qu'ils n'étaient que ses premiers sujets, manda le coupable, le tança vertement, et lui enjoignit d'avoir à faire disparaître de la propriété jusqu'au dernier des hôtes incommodes qu'il y avait introduits, et de vivre désormais en bon voisin avec son secrétaire du cabinet <sup>1</sup>. La semence produisit son effet, M. le Prince fit des avances à Rose et n'épargnarien pour le gagner. Il n'en vint que fort insuffisamment à bout, bien que celui-ci se vît dans l'obligation de répondre extérieurement à des politesses partant de si haut. On a pu juger qu'intérieurement le bonhomme n'avait rien moins que pardonné et qu'il n'attendait que l'occasion de prendre sa revanche <sup>2</sup>.

¹ Rose était, en réalité, un personnage important. Il avait la plume du roi, écrivait, signait pour lui; il imitait si bien l'écriture de Louis XIV, qu'il n'y eût pas eu moyen de discerner la fausse de la vraie, et le faisait parler avec une dignité, une noblesse, un tact merveilleux. Vigneul-Marville en dit autant, du reste, de Thonier.—Mélanges d'histoire et de littérature (Paris, 1725), t. I, p. 311, 312.—Callières lui succéda. Ce fut Rose qui, élu membre de l'Académie française, obtint pour elle le droit de haranguer le monarque comme le Parlement et les autres compagnies supérieures. — D'Alembert (Bélin, 1818), t. II, p. 62. Éloge du président Rose.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. III, p. 62,

Henri-Jules, sans compter mademoiselle de Chateaubriant, eut dix enfants, quatre garçons et six filles. Des quatre petits princes, le second seul survécut et fut le duc de Bourbon, qui épousa mademoiselle de Nantes, fille naturelle de Louis XIV et de madame de Montespan. L'aînée des filles fut mariée au prince de Conti; venaient après Anne de Bourbon, qui mourut à l'âge de cinq ans, mademoiselle de Condé, mademoiselle de Charolois, mademoiselle d'Enghien (madame de Vendôme), et mademoiselle de Clermont qui ne vécut guère qu'un an¹. C'était une sin-

63. — Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. I, p. 52, 53.—Rose n'avait pu, toutefois, empêcher son adversaire de percer une route à travers son bois, ce qui donna lieu entre eux à un démèlé qui dura tant que vécut Rose. Gourville, comme domestique des Condé, n'est pas pour Rose, et trouve très-plaisant, entre autres peccadilles, que les gens de M. le Prince, rencontrant un domestique du bonhomme chargé de faisans qu'il lui apportait de sa terre, l'en débarrassent sans autre forme de procès. Quoi qu'il en soit, après trente ans d'attente, M. le Prince devait en arriver à ses fins et devenir possesseur de la propriété de Rose, qu'il acquit de ses héritiers.—Gourville, Mémoires Michaud et Poujoulat), t. XXIX, p. 362.

1 Le père Anselme, Histoire généalogique et chrono-

gulière famille que cette famille de Condé. Si le grand Condé était d'une belle stature, il s'en fallait, en revanche, que sa femme eut des proportions gigantesques, comme on en peut juger par une mésaventure plaisante qui lui arriva le propre jour de ses noces. « Ils furent fiancès, raconte Mademoiselle, dans la chambre du roi, comme c'est la coutume pour les princes du sang; et ce jour-là le prince donna un fort beau ballet dans le Palais-Cardinal, où le roi, la reine et toute la cour étoient. Il y eut bal ensuite, où mademoiselle de Brézé, qui étoit fort petite, tomba comme elle dansoit une courante, à cause que, pour rehausser sa taille, on lui avoit donné des seuliers si hauts, qu'elle ne pouvoit marcher. Il n'y ent point de considération qui empêchât de rire toute la compaguie, sans en excepter M. le duc d'Enghien, qui ne consentoit à cette affaire qu'à regret, et que par la crainte qu'il avoit de déplaire à M. son père 1. » Son fils et sa belle-fille

logique de la Maison de France (Paris, 1726), t. I, p. 194, 195.

<sup>4</sup> Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXVIII, p. 14.—Mademoiselle de Brézé était nièce du cardinal de Richelieu.

étaient déjà d'une taille au-dessous de la movenne, cette dernière, en outre, quelque peu bossue, « et avec cela un gousset fin qui se faisoit suivre à la piste même de loin, » ce qui n'empêchait pas son mari d'être terriblement jaloux'. Tous leurs enfants, sauf la princesse de Conti, qui n'était que petite, étaient presque des nains : M. le duc de Bourbon était petit « jusque dans l'excès 2. » On voulut trouver la cause d'un phénomène aussi étrange dans la présence d'un uain que madame la Princesse avait eu longtemps chez elle, et la singulière ressemblance de M. le Duc et de madame de Vendôme avec ce nain donnait une sorte d'apparence à cette supposition 3. Quoi qu'il en soit, les princesses, que madame la Duchesse appelait « les poupées du sang, » étaient tellement audessous de la mesure commune, qu'une ligne de plus ou de moins devenait pour elles quelque chose de plus important et d'autrement décisif que les charmes de la figure et les séductions de l'esprit. La question n'était pas

<sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. VII. p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marquis de Sourches, Mémoires (Adhelm Bernier, 1836), t. I, p. 95.

<sup>3</sup> Saint-Simon, Memoires (Chéruel, t. II p. 442.

entre elles d'être la plus jolie, mais la moins petite. Et ce fut, en effet, la seule considération qui détermina le choix de M. du Maine.

Louis XIV répugnait à marier ses bâtards, nous dit Saint-Simon: « M. le duc du Maine voulut se marier. Le roi l'en détournoit et lui disoit franchement que ce n'étoit point à des espèces comme lui à faire lignée... 1 » Le jeune prince, conseillé par madame de Maintenon, persista, et son père ne chercha pas davantage à combattre ces instincts matrimoniaux. S'il faut en croire madame de Caylus, il eût été assez dans les vues de Louis XIV que le choix tombât sur la fille d'une des grandes maisons du royaume. « Je sais même, ajoute-t-elle, que le roi avoit eu dessein de choisir mademoiselle d'Uzès, et qu'il étoit sur le point de le déclarer, lorsque M. de Barbezieux vint lui faire part de son mariage avec elle; ce qui fit que le roi n'y songea pas davantage<sup>2</sup>. » Il avait cependant marié déjà au prince de Conti l'aîné la fille qu'il avait eue de mademoiselle de La Vallière, Madame de Montespan et le grand Condé s'étaient prê-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. I, p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Madame de Caylus, Souvenirs (Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 183.

tés des premiers à cet arrangement. La marquise travaillait, en effet, pour ses propres enfants en créant un semblable antécédent; et le mariage de mademoiselle de Nantes avec le jeune prince de Bourbon avait donné raison à une habileté que les simples purent prendre pour du désintéressement. Quant à l'Achille de la Fronde, on l'a dit, il avait à faire oublier le passé, et croyait par cette complaisance effacer dans l'esprit du roi le tenace souvenir de ses rébellions d'autrefois.

Les avances vinrent de M. le Prince qui, en cela fort différent de la duchesse d'Orléans, seconde femme de Monsieur<sup>1</sup>, regardait

¹ La duchesse d'Orléans prétend que le duc du Maine avait songé à sa fille, et raconte à ce propos une histoire assez inintelligible. ‹ Le duc du Maine pensait qu'il pourrait épouser ma fille; mais, des marchands qui étaient chez madame de Montespan l'entendirent qui parlait à madame de Maintenon de ce mariage; ces dames ne pensaient pas que des gens du commun pussent les comprendre; ils prirent la parole, et dirent : « Mesdames, ne « vous y jouez pas; il vous en coûtera la vie si « vous faites ce mariage. » Cela empêcha la chose; madame de Maintenon fut effrayée, elle alla trouver le roi et le pria de n'y plus penser. »—Duchesse d'Orléans, Correspondance complète (Charpentier, 1855), t. I. p. 258.

cette alliance comme la fortune de sa maison. La perspective de s'unir aux Condé était, d'autre part, trop avantageuse pour que de pareilles ouvertures se vissent repoussées ou seulement froidement recues; il ne restait plus qu'à décider laquelle des trois princesses écherrait au duc du Maine. Mais, ce que semblent ignorer Saint-Simon et madame de Cavlus, c'est que ces projets dataient de loin, que l'on avait songé un instant à mademoiselle de Bourbon, depuis madame de Conti, quoique plus âgée que le duc du Maine de quatre ans, et que la crainte de s'aliéner la duchesse de Montpensier avait empêché fort probablement, comme on le verra plus loin, de donner suite à ces arrangements.

Mademoiselle de Charolois n'était pasl'aînée de celles qui demeuraient à marier; elle ne venait qu'après mademoiselle de Condé; mais elle était un peu plus grande, elle lui fut préférée. « J'avoue qu'on lui avoit fait tort, dit encore l'auteur des Souvenirs, et que si elle étoit un tant soit peu plus petite, elle étoit beaucoup mieux faite, d'un esprit plus doux et plus raisonnable 1. » Madame du Maine

<sup>1</sup> Madame de Caylus, Souvenirs (Michaud et Pou-

n'était pas, toutefois, plus haute qu'an enfant de dix ans. Au commencement de l'automne de 1695, l'on représentait à la Comédie-Francaise une farce de Dancourt, les Vendanges de Suresnes, dans laquelle un acteur, sous le nom de mademoiselle Thomasseau, faisait le personnage d'une naine. Le comédien, pour arriver à un raccourci vraisemblable, marchait sur ses genoux: une robe longue et trainante, en l'enveloppant tout entier, sauvait les difficultés du travestissement. Cette parade fit courir tout Paris. Mais ne s'avisat-on pas de comparer la duchesse du Maine à la demoiselle de la pièce? Des vaudevilles se répandirent dans lesquels on ne l'appelait que «la princesse Thomasseau; » et, bien plus tard (en 1713), l'on retrouve des couplets satiriques

joulat, t. XXXII, p. 510.—« Elle épousa depuis, dit Voltaire dans une note, M. le duc de Vendôme, dont elle n'eut point d'enfants. » L'erreur est d'autant plus flagrante, que la duchesse de Vendôme, loin d'ètre l'ainée de madame du Maine, avait deux années de moins que sa sœur. Ni M. Monmerqué, ni les divers éditeurs des Souvenirs n'ont relevé cette méprise. Celle des filles de M. le Prince, dont il est réellement question ici, est Anne-Marie-Victoire, d'abord mademoiselle d'Enghien, puis mademoiselle de Condé.

où ses fils sont désignés sous le sobriquet de Thomasseaux, race de Thomasseau<sup>1</sup>.

Mademoiselle de Charolois n'était pas belle. « Quand elle ferme la bouche, dit Madame, elle n'est pas laide, elle a de vilaines dents et mal rangées. Elle n'est pas très-grosse, elle met horriblement de rouge, elle a de jolis yeux, elle est blanche et blonde <sup>2</sup>. » Il est juste d'ajouter qu'elle animait tout cela, et faisait oublier les imperfections et les défauts par sa pétulance, son esprit, la mobilité d'une physionomie qui changeait d'expression et presque de forme comme de sentiments.

¹ Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. VIII, f° 330; t. XII, f° 297.— Dancourt avait eu en vue un tout autre personnage, cette fameuse madame du Noyer, l'auteur des Lettres historiques et galantes, dont la figure grotesque lui avait paru bonne à introduire dans cette parade. Celle-ci, se trouvant à la représentation des Vendanges de Suresnes, se reconnut la première, et Dancourt eût pu se repentir de ce méchant tour, si le mari eût été homme à épouser le ressentiment de sa femme.—Madame du Noyer, Lettres historiques et galantes Amsterdam, 1720), t. V. p. 65, 117, 172 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duchesse d'Orléans, Correspondance complète (Charpentier, 1855), t. II, p. 13.

Lorsque l'on fut bien fixé sur celle des trois filles de M. le Prince que le duc du Maine épouserait et que tout fut arrêté avec le père, qui n'était pas le moins impatient de conclure, Louis XIV alla faire la demande en forme à madame la Princesse. Un mois après, on signait le contrat. Le traitement de la princesse de Conti servit de règle pour mademoiselle de Charolois. Le roi donna à celle-ci cent mille francs comme il les donnaità toutes les princesses du sang, sans compter deux cent mille francs de bijoux, et un million à M. du Maine 1. Les fiancailles eurent lieu le 18 mars 1692, en présence de toute la cour. Mademoiselle d'Enghien, celle qui bien plus tard épousa le duc de Vendôme, portait la mante de mademoiselle de Charolois. Mademoiselle de Condé n'était pas à la cérémonie, elle était restée à Paris. « Mademoiselle de Condé, dit Saint-Simon, ne vint point à celui-ci (à ce mariage), parce qu'elle étoit si affligée que, pour deux pouces de taille de plus qu'elle qu'avoit sa cadette, elle lui ent été préférée pour un mariage qui la tiroit d'une vie fort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dangeau, *Journal*, t. IV, p. 25, 45, 46; 13 février, 15, 16, 17 mars 1692.

triste et fort esclave, pour la mettre dans tous les plaisirs de la cour, qu'elle ne s'en consola point et en mourut à la fin 1. » C'était prendre trop à cœur, ce nous semble, les dédains du duc du Maine, qui, plus d'une fois dans la suite, eut occasion devant les emportements et l'humeur fantasque de sa femme de regretter sans doute l'égalité de caractère et la raison de son infortunée belle-sœur.

La grande Mademoiselle, qui avait plus que personne le droit de signer au contrat, ne parut pas davantage. Des susceptibilités à l'égard de Monsieur et de M. le Prince pour la succession de madame de Guise, la retinrent chez elle. Ce n'était pas là, toutefois, les seuls motifs. Mademoiselle de Montpensier, la plus altière et la moins endurante des femmes, croyait avoir à se plaindre du sans-gêne

t Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. IV, p. 47; t. VII, p. 326, 400.—Mademoiselle de Condé mourut le samedi 23 octobre 1700. Le père Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison de France, t. I, p. 34I. — Mercure de France, novembre 1700, p. 154 à 160.—La comtesse de Caylus dit également qu'elle ressentit vivement cet affront et en conserva le souvenir jusqu'à la fin de ses jours. — Madame de Caylus, Souvenirs (Michaud et Poujoulat), t. XXXII. p. 510.

avec lequel on en avait usé à son égard, et tenait à protester par son absence. L'on ne s'était montré, il est vrai, ni honnête ni loyal envers elle. L'on n'avait été que trop prodigue de promesses et de belles paroles, quand il avait été question d'obtenir; lorsqu'elle se fut dessaisie, elle n'eut plus qu'à en passer par les dures conditions qu'il plut de lui dicter. Sa rancune était déjà vieille, elle remontait à douze ans de là, à la captivité de Lauzun.

Madame de Montespan venait souvent la voir, elle semblait prendre une part réelle à sa douleur; ses conseils étaient ceux d'une amie véritable qui entre dans vos intérêts et ne demande qu'à vous sortir de peine. Il fallait à tout prix désarmer le roi, dont le ressentiment contre Lauzun était toujours aussi vif. Mademoiselle était sans postérité, et l'on se préoccupait déjà, bien qu'il n'y eût pas de péril en la demeure et qu'elle fût d'une santé à vivre longtemps encore, où irait cet immense héritage. « Si vous leur faisiez espérer votre bien pour M. du Maine! » lui avait dit un des amis de Lauzun. Elle convint, en effet, que c'était le seul moven de briser les chaînes de son amant. Elle n'hésita pas, et s'ouvrit à

madame de Montespan, bien plusen suppliante qu'en femme maitresse de la situation. Elle avait affaire à un esprit retors qui, sans engager outre mesure la parole royale, sut l'amener à toutes les concessions. On la conduisit près du roi dans les petits cabinets. Il lui sourit. « Madame de Montespan, dit-il, m'a appris hier au soir la bonne volonté que vous avez pour le duc du Maine; j'en suis touché comme je dois. Je vois que c'est par amitié pour moi que vous le faites; il n'est qu'un enfant qui ne mérite rien. J'espère qu'il sera un jour honnête homme; qu'il se rendra digne de l'honneur que vous lui vonlez faire. Pour moi, je vous assure qu'en toutes occasions je vous donnerai des marques de mon amitié¹. » Mais de Lauzun, pas un mot.

Louis XIV redoublait d'amabilités, sans pour cela qu'il fût le moins du monde question du prisonnier; et, si elle le trouvait étrange et s'en alarmait : « Il faut avoir patience, » lui répétait-on. En revanche, le petit prince lui était envoyé : on savait son faible

<sup>1</sup> Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXVIII, p. 493.

pour les enfants. « Comme il avoit bien de l'esprit, on lui dit l'affaire; on le connoissoit capable de garder un secret. Il nie fit de grands remerciments et me venoit voir avec grand soin. " On poussa la recherche, plus tard, jusqu'à lui faire porter ses livrées 1. Si Mademoiselle était pressée d'en arriver à ses fins, même hâte existait d'autre part. Demande lui fut faite d'une donation de Dombes et du comté d'Eu. Cela souna mal aux oreilles de mademoiselle de Montpensier qui repartit que son testament réglerait tout. Mais ce n'était pas ainsi qu'on l'entendait, et madame de Montespan avait dit même à l'un des gens de confiance de la princèsse : « On ne se moque point du roi; quand on lui a promis, il faut tenir. » Mademoiselle signa tout. Elle avait donné dejà par un contrat de vente le comté d'Eu à Lauzun; mais celui-ci, qui se mourait d'ennui à Pignerol, ne crut pas payer trop cher sa liberté par le sacrifice de ce riche apanage2.

1 Mercure galant, mars 1692, p. 301.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mademoiselle donna au duc du Maine, le 2 février 1681, la principauté de Dombes, ainsi que le comté d'Eu, que le roi érigea de nouveau en

La romanesque fille de Gaston supposait avoir assez fait pour obtenir la réalisation d'une chimère qui était le but de sa vie : être la femme de Lauzun, l'élever jusqu'à elle à la face de l'univers! Cela avait été possible un moment et se fût accompli, s'ils eussent su profiter des instants<sup>1</sup>; avec de semblables titres à la complaisance royale, qui oserait désormais s'y opposer? La pauvre princesse s'abusait etrangement. « Il ne vous faut point flatter, lui dit un jour madame de Montespan : le roi ne consentira jamais que vous épousiez M. de Lauzun comme vous voulez faire, ni qu'on l'appelle M. de Montpensier; il le fera duc, et si vous voulez vous marier, il ne fera pas semblant de le savoir; il grondera ceux qui le lui diront : ce sera tout de même. — Quoi! madame, s'ecria celle-ci, il vivra avec moi comme un mari, il ne le sera pas publiquement? Que pourra-t-on dire et croire<sup>2</sup>? » Force

pairie, au mois de mars 1694.—Le père Alselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison de France, t. I, p. 191.

<sup>1</sup> Madame de Caylus, Sourenirs (Michaud et Pou-

joulat), t. XXXII, p. 491.

<sup>2</sup> Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXVIII, p. 297.

fut bien, pourtant, d'accepter le pis-aller d'un mariage de la main gauche humiliant pour Lauzun qui, du reste, une fois libre, se conduisit de telle sorte que Mademoiselle, si elle regretta quelque chose, ne dut regretter que d'avoir cédé à un entraînement dont on se montrait parfaitement indigne.

Il paraîtrait que depuis la mort de M. de Vermandois¹, l'on songeait à une des filles de M. le Prince pour le duc du Maine. Mademoiselle cite une petite aventure qui remonte au mariage de mademoiselle de Nantes avec M. le Duc², et qui n'était pas de nature à la rendre favorable à ces combinaisons matrimoniales. La grande Mademoiselle avait la conscience de ce qu'elle valait; bonne et facile avec ses domestiques, elle exigeait des siens des respects qu'elle ne rencontrait pas toujours. Un soir, au souper du roi, elle toussa beaucoup; cela parut plaisant à mademoiselle de Bourbon qui ne se cacha pas pour en rire avec la princesse de Conti³. A une nouvelle

i 18 novembre 1683.

<sup>2 24</sup> juillet 1685.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anne-Marie de Bourbon, mademoiselle de Blois, fille légitimée de Louis XIV et de mademoiselle de La Vallière. Elle épousa, le 16 juin 1680. Louis-Ar-

quinte, nouveaux ricanements des deux folles. Louis XIV essaya bien d'expliquer cette inconvenance à laquelle Monseigneur avait pris part; mais mademoiselle de Montpensier n'en avait pas été dupe. Pour elle il n'était point de petites choses, et ses Mémoires sont pleins d'événements de cette importance. M. le Prince et madame la Princesse furent désolés: « Ils ne vouloient pas qu'elle me déplût. » Mais l'effet était produit, et Mademoiselle ne cacha pas son ressentiment.

- « Mademoiselle de Bourbon avoit le bras droit incommodé : il paroissoit plus court que l'autre et même elle ne l'allongeoit pas aisément. Je me souviens qu'on m'avoit dit qu'elle avoit eu les écrouelles, et que les drogues qu'on lui avoit mises l'avoient estropiée. Je le dis à madame de Montespan : « Ce sera « un beau couple si M. du Maine l'épouse : « un boiteux et une manchote 1. » Elle me
- mand, prince de Conti, qui mourut le 9 novembre 1685, trois mois après précisément cette petite scène. Elle était naturellement moqueuse et ne cédait que trop à son penchant pour la raillerie. Mademoiselle de Bourbon, en s'unissant au frère cadet de son mari, le prince de La Roche-sur-Yon, devenait également princesse de Conti, le 29 juin 1688.

1 Madame la princesse de Conti est fort petite, dit

dit qu'on n'y songeoit pas. Madame de Montespan conta à madame de Thianges l'aversion qui m'avoit prise pour mademoiselle de Bourbon sur son rire, la peur que j'avois qu'on ne songeât à la marier au duc du Maine, et tout ce que j'avois dit. Madame de Thianges le dit à M. le Prince, et madame de Montespan le dit au roi. Un jour que j'étois chez madame de Maintenon, le roi v vint et me parla de cela, et me dit qu'il ne falloit pas m'inquiéter que l'on mariât le duc du Maine sans ma participation; qu'il m'avoit trop d'obligation; qu'il ne falloit pas aussi que je me fâchasse si aisément et que je prisse des aversions pour si peu; que M. le Prince et madame la Princesse étoient au désespoir. Je dis qu'il n'en falloit plus parler, et que si elle épousoit M. le duc du Maine, je ne les verrois ni l'un ni l'autre. Le roi étoit fort embarrassé et moi fort fière. Je les laissai et je m'en allai 1 »

Comme on le voit, si Mademoiselle avait

Madame, sans ètre cependant bossue. » — Duchesse d'Orléans, Correspondance complète Charpentier, 1855), t. II, p. 14.

<sup>4</sup> Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXVIII, p. 520.

institué M. du Maine son légataire, elle ne l'avait pas fait de son propre mouvement, bien qu'elle se sentit quelque penchant pour l'enfant; elle avait toujours sur le cœur la quasi-violence qu'on avait exercée sur ses décisions, et une misère l'avait mal disposée pour une alliance avec la maison de Condé. Saint-Simon donne une dernière raison de son abstention à la signature du contrat du jeune prince, qui n'est que trop vraisemblable. L'on trouvait qu'elle ne s'était pas encore assez dépouillée, et, à l'occasion du mariage, on agit maladroitement près d'elle pour lui faire faire de nouveaux sacrifices, auxquels elle se refusa, non par lésinerie, car elle était grande, mais par un sentiment de fierté blessée très-légitime 1. Il est vrai qu'aussitôt le mariage arrêté, le roi avait envoyé le duc du Maine demander son adhésion à la princesse, pour laquelle il lui avait donné une lettre, et que celui-ci l'était allé trouver à Paris où elle se tenait 2.

Le mariage se fit à la messe du roi. Le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. IV, p. 47; 18 mars 1692.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mercure galant, mars 1692, p. 300.

Mercure, dont c'est l'emploi, entre dans des détails de toilette qui, en dépit de leur puérilité, sont autant de renseignements pour l'histoire de l'ajustement et du costume au xvnº siècle. Il décrit longuement l'habit du roi, ceux de Monseigneur, du duc du Maine, de M. le Prince et de M. le Duc. Vient ensuite la description des vêtements des princesses. Nous nous bornerons à extraire de ce prolixe récit l'énumération des beautés du costume de la mariée, donné par madame la Princesse. « ... Il v a quelques bas-reliefs parmi les ornemens qui représentent, les uns des Amours attachés à forger des dards, et d'autres à en aiguiser et affiler les pointes. Junon est représentée dans un autre bas-relief, passant dans les airs et commandant aux vents qu'elle v rencontre de se retirer, afin de ne pas troubler la fête des jeunes princes dont elle fait porter les armes. Des coquilles en relief servent de bordure à quelques-unes des pièces qui composent la toilette. Ces coquilles et les vents qui se rencontrent dans les autres pièces, conviennent assez à un général des galères 1... » Nous en demeurerons la Mais

<sup>1</sup> Mcreure galant, mars 1692, p. 302 à 319.

ne semble-t-il pas assister à la description du bouclier d'Achille, dans Homère?

Ce fut l'évêque d'Orléans qui fit la cérémonie <sup>1</sup>. Après le souper, la bénédiction du lit par le même prélat, en présence du roi. Le roi d'Angleterre donna la chemise au marié. En l'absence de la reine d'Angleterre que sa grossesse retenait chez elle, Madame la donna, de son côté, à la duchesse du Maine. Ce cérémonial de la chemise n'est pas l'un des moins étranges de l'étiquette de l'ancienne cour. C'était une faveur que le roi et la reine faisaient aux princes de leur sang, le jour de leurs noces. Le roi et la reine ne se couchaient jamais sans qu'on leur passât la chemise. Quand Monseigneur était chez le roi, cet honneur lui revenait de droit; à son défaut, c'était à Monsieur, puis à M. le Prince, et ainsi des autres selon qu'ils se trouvaient le plus rapprochés du trône. Les choses avaient lieu de même chez la reine. Elle recevait la

¹ C'est à tort que Saint-Simon fait célébrer le mariage par le cardinal de Bouillon, « que quelques affaires, dit le Mercure, avoient obligé d'aller visiter une de ses abbayes. » Quant à Dangeau, si minutieux d'habitude, il ne parle nullement de cette substitution de prélat.

chemise des mains de la première princesse du sang, ou, à son absence, de la main de la princesse qui marchait après elle. S'il ne se trouvait aucune princesse du sang, le privilége de donner la chemise à la reine et de lui présenter « la sale 1, » qui avait été longtemps celui de la plus ancienne duchesse, avait fini par devenir le lot exclusif de la dame d'honneur<sup>2</sup>. Ce privilège était envisagé comme le plus caractéristique et le plus considérable. Louis XIV, qui fit tant pour ses bâtards, n'eût pas osé recevoir la chemise de M. du Maine ou du comte de Toulouse, M. le Prince étant là, par exemple. Aussi écrivait-il à Colbert à propos du comte de Vermandois, le fruit de ses amours avec mademoiselle de La Vallière : « J'ai ordonné que le comte de Vermandois fût traité comme les princes de

¹ Il faut se hâter d'expliquer ce qu'on entendait par la sale. Heureusement, le terme veut dire autre chose que ce qu'il semble signifier: « La sale, dit Saint-Simon, est une espèce de soucoupe de vermeil sur laquelle les boîtes, étuis, montres et l'éventail de la reine lui étoient présentés couverts d'un taffetas brodé, qui se lève en la lui présentant. »—Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. IV, p. 196, 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chéruel, Dictionnaire historique des institutions, mours et coutumes de la France (Paris, 1855), t. I, p. 381.

Conti. Il faut seulement éviter qu'il se trouve en des occasions trop marquées, comme à la chemise, à la serviette 1. "

De pareils détails ne sont pas oiseux. Ce cérémonial avait son importance et sa signification en assimilant les princes légitimés aux princes du sang, pour lesquels on n'eût fait ni plus ni autre chose. Une innovation, sans antécédents jusque-là, devait même avoir lieu plus tard en faveur du Benjamin du roi et de madame de Maintenon. L'on ne portait pas le deuil à la cour des enfants au-dessous de sept ans ; lorsque M. du Maine perdit son premier enfant, une petite fille qui vécut quinze jours <sup>2</sup> et qui était si petite, si peu viable qu'on la tint pendant sa très-courte vie dans une boîte remplie de coton <sup>3</sup>, la marquise obtint de Louis XIV l'ordre de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Œuvres de Louis XIV (Treuttel et Würtz, 1806), t. V, p. 539. Lettre de Louis XIV à Colbert; au camp de Saint-Tron, le 3 juillet 1675.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elle vint au monde le 11 septembre 1694, et mourut le 25 du même mois. On l'avait appelée mademoiselle de Dombes.—Le père Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison de France (Paris, 1726), t. I, p. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale, Manuscrits), t. VIII, p. 336.

prendre le deuil : cela devait faire loi dans la suite <sup>1</sup>. Tiraillé par M. du Maine et madame de Maintenon, le roi cédait aux instances et aux importunités dont il était l'objet, sans toutefois s'abuser sur la fragilité de l'édifice que l'on construisait à l'ombre de son autorité. Lui vivant, l'on n'avait qu'à obéir; mais sa mort livrait sans défense aux ressentiments des princes du sang ses bâtards qui n'eussent pas dû sortir de la noblesse et que la noblesse haïssait, elle aussi, de toute l'humiliation que lui avait causée cette élévation non moins insultante que monstrueuse.

Le duc du Maine, né en 1670, n'avait que vingt-deux ans, lorsqu'il épousa la petite-fille du grand Condé, qui n'en avait pas encore seize. A ne regarder qu'à distance, et à ne le juger que par la triste et passive figure qu'il fit dans les quelques circonstances où il devait témoigner de sang-froid et d'énergie, ce prince, mené et malmené par sa femme, dont il était l'esclave craintif, homme de guerre d'un courage plus que douteux, nié positivement par Saint-Simon qui, du reste,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dangeau, Journal, t. V, p. 84, dimanche 26 septembre 1694; t. VII, p. 132, lundi 17 août 1699.

n'est pas moins dur pour la duchesse, M. du Maine nous apparaît sous des traits d'une nullité si complète, qu'il ne pourrait venir à la pensée que ce fût, malgré tout, un homme d'un rare esprit, d'une finesse à laquelle, il est vrai, il faudrait donner un autre nom, et d'une conversation d'un agrément inépuisable. Personne ne ressemblait moins à Louis XIV que ce prince chéri, qu'il préférait à tout. « Mon fils, écrit la duchesse d'Orléans, n'a jamais pu croire que le duc du Maine soit le fils du roi; » et elle ajoute, quelques lignes plus loin : « Je crois bien que le comte de Toulouse est fils du roi; mais j'ai toujours pensé que le duc du Maine est fils de Termes, qui était un faux coquin et le plus grand rapporteur de toutela cour... » Madame, la meilleure femme du monde, quand il n'était question ni de madame de Maintenon, qu'elle appelait « la vieille » et aussi « la guenippe, » ni du duc du Maine, l'ennemi souterrain de son fils, laisse trop naïvement déborder le fiel qu'elle avait amassé contre ce dernier, pour être crue sans examen sur ce qu'elle ne peut, après tout, présenter elle-même que comme une conjecture plus ou meins spécieuse. Ce Termes, qu'elle donnerait pour père au prince, était d'ailleurs, avec infiniment d'esprit, un personnage trop décrié, trop avili pour que l'accusation soit admissible, lorsque la favorite ponvait choisir entre les plus jeunes, les plus beaux, les plus illustres. Un Lauzun, un chevalier de Rohan, qui furent en cause un moment, étaient vraisemblables i ainsi qu'un Frontenac ou un maréchal de Noailles :

1 Madame de Caylus, Souvenirs (Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 491. — Histoire de la vie et du règne de Louis XIV (La Haye, 1741), t. III, p. 550 (par le père de La Motte, sous le nom de La Hode).

<sup>2</sup> Le bruit avait couru, en effet, qu'il était l'amant favorisé de madame de Montespan, avant qu'elle fût la maîtresse du roi. Louis XIV, pour l'éloigner, l'avait même fait gouverneur de Québec.—Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. II, p. 201. — Nouveau siècle de Louis XIV ou poésies-anecdotes du règne et de la cour de France Paris, 1793), t. IV, p. 40.

3 A en eroire Madame, Louis XIV ne serait pas davantage le père de madame de Bourbon, mademoiselle de Nantes. « J'ai connu, dit elle, un gentilhomme allemand qui est mort depuis longtemps, et qui m'a juré que madame la Duchesse n'était pas fille du roi, mais du maréchal de Noailles. Il a marqué l'heure où il a vu entrer le maréchal chez la Montespan, et madame la Duchesse est née juste neuf mois après. Cet Allemand s'ap-

de Termes n'est même pas possible '.

La marquise de Lassay disait à son mari, un jour qu'il se portait garant de la vertu de madame de Maintenon d'un air de conviction qui semblait même dépasser la certitude morale : « Comment faites-vous, monsieur , pour être si sûr de ces choses-là? » Nous ne voudrions pas nous attirer une repartie de ce genre; cependant tout nous autorise à croire à la parfaite honnêteté de madame de Montes-

pelait Bettendorf, il était brigadier dans les gardes du corps; il montait la garde chez la Montespan quand le capitaine de la première compagnie se rendit chez elle. » — Duchesse d'Orléans, Correspondance complète (Charpentier, 1855), t. I, p. 303.

1 « Terme, de même maison que M. de Montespan, n'avoit de noble que sa naissance; il étoit si pauvre et si bas qu'il fit l'impossible pour être premier valet de chambre du roi. Il fut tellement accusé de lui rapporter tout ce qu'il voyoit et entendoit, qu'il étoit seul au milieu de la cour, sans que personne voulût lui parler ou le recevoir. M. le Duc et madame de Conti firent aposter des Suisses, qui le chargèrent si violemment de coups de bâton, qu'il en fut plusieurs jours au lit.»—Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. I, p. 81; t. IX, p. 448, 419.—Il est question de Termes dans tous les Mémoires du temps. Tous reconnaissent son esprit et le jugent plus ou moins sévèrement sur le reste.

pan, avant ses amours avec le roi. « Loin d'être née debauchée, dit madame de Caylus, le caractère de madame de Montespan étoit naturellement éloigné de la galanterie et porté à la vertu. Son projet avoit été de gouverner le roi par l'ascendant de son esprit : elle s'étoit flattée d'être maîtresse non-seulement de son propre goût, mais de la passion du roi. Elle croyoit qu'elle lui feroit toujours désirer ce qu'elle avoit résolu de ne lui pas accorder 1...» Charmante, spirituelle, dévorée du besoin de plaire, d'avoir des adorateurs, tout une cour à ses pieds, elle ne vit longtemps autre chose, et ceux qui se prirent à son sourire furent bien plus les dupes de leur propre vanité que des mines décevantes de la marquise. La Fare tomba des premiers dans le piége 2 et convient qu'elle se moquait de tout le monde, un seul excepté, le roi, avec qui elle n'eut pu oser un pareil manège, mais qu'elle était enchantée, ravie, tout honnête femme qu'elle fût et qu'elle voulût rester, de détacher d'une

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Madame de Caylus, Souvenirs (Michaud et Poujoulat, t. XXXII, p. 482, 494.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Fare, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXII, p. 264.

autre, sans donner aucuns gages, en faisant même sa cour à la reine, que ces coquetteries semblaient servir (1666). On sait où mène tôt ou tard un jeu aussi hasardeux.

Le roi venait de déclarer la fille qu'il avait eue de mademoiselle de La Vallière et de créer la mère duchesse (1667); cette dernière s'étant présentée devant Marie-Thérèse, l'épouse outragée en ressentit un tel saisissement qu'elle s'en trouva mal. Cette audace ou cette étourderie (car ce mot d'audace ne va guère à l'idée qu'on s'est faite de la douce La Vallière) indigna, plus que personne, madame de Montespan, qui était à mille lieues alors de se douter qu'elle laisserait loin derrière elle, à cet égard, sa timide devancière : « Dieu me garde d'être maîtresse du roi, ditelle! Si j'étois assez malheureuse pour cela, je n'aurois jamais l'effronterie de me prèsenter devant la reine¹. » S'exprime-t-on de la sorte, quand la conscience n'est pas tran-

<sup>1</sup> Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXVIII, p. 399. — «... Elle étoit alors fort sage, et disoit même, en parlant de La Vallière: Si\_j'étois assez malheureuse pour que pareille chose m'arrivât, je me cacherois pour le reste de ma vie. Nous avons vu qu'elle a, dans la suite. pensé

quille, la conduite exempte de tout reproche? Joignez à cela de réelles terreurs à l'approche du danger. La femme qui prévient son mari des piéges tendus à sa vertu et qui lui demande en grâce de l'emmener dans une de ses terres pour la sauver de l'amour d'un roi, doit en être à sa première faute; et, lorsqu'elle succombera, le roi n'aura à succéder ni à Frontenac, ni à nul autre<sup>1</sup>.

bien autrement. » — Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. VI, p. 238. Entretiens de madame de Maintenon.

<sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires Chéruel), t. VI, p. 40.

Enfance du duc du Maine -- Convulsions occasionnées par le travail de la dentition. - Il devient boiteux, - La Faculté n'y peut rien .- L'empirique flamand .- Madame de Maintenon part pour Anvers avec le petit prince .- Elle prend le nom de marquise de Surgères. - M. du Maine revient boiteux de l'autre pied. - Les eaux de Baréges. - Accueil que les voyageurs recoivent sur leur route. - On s'arrête à Blave, chez le maréchal d'Albret. - Second vovage à Baréges. - Séjour à Cognac. - Compagnie d'enfants servant de garde au prince. - Fagon, - Halte à Bordeaux. - Étrange aventure arrivée à madame de Maintenon. - Un abbé à visiors.-Le maçon Darbé à l'hôtel d'Albret.-Sante chancelante de M. du Maine - Alertes continuelles. - Esprit précoce du jeune prince. - Il se meurt d'envie de ne plus porter de jupes - En écrit par deux fois à sa mère - Un auteur de sept ans,-Épître dédicatoire de madame de Maintenon .- Son affection pour les enfants du roi .- La maison de Vaugirard.-Le feu y prend.-Incertitude de madame de Maintenon, - Reponse curieuse de madame de Montespan, -Dialogue entre Louis XIV et la nourrice.-Tendresse du roi pour M. du Maine .- La jeune duchesse .- Elle trompe son monde.-Laisse paraître peu de religion.-Les vapeurs de M. le Prince.-Il croit être tour à tour lièvre et chauvesouris. - Repas d'outre-tombe avec Luxembourg et Turenne.-Madame du Maine se révèle.

Tout en ne ressemblant aucunement à Louis XIV, M. du Maine était aussi bien son fils que le comte de Toulouse, si différent de son frère par la figure, l'esprit, le caractère. Il était ne droit et bien fait. La dentition, chez les enfants, est toujours une grosse affaire qui se résout, pour la majorité, en de vives mais passagères souffrances. Chez le petit prince, l'éclosion des grosses dents occasionna de si terribles convulsions qu'une de ses jambes se raccourcit d'une facon trèssensible. Il fut livré à la Faculté, qui n'v put rien. En désespoir de cause, on le conduisit à Anvers, où se trouvait un habile homme dont on disait merveille. Ce voyage s'entreprit au milieu du mois d'avril 1674 : ce fut madame de Maintenon qui l'accompagna sous le nom de la marquise de Surgères. Notre empirique, qui voulait gagner son argent, soumit le jeune prince à un traitement si violent qu'il allongea démesurément la jambe malade, et le résultat de cette belle cure fut de rendre désormais l'autre trop courte. M. du Maine revint à Versailles fort souffrant; ce qui ne devait pas empêcher, au printemps suivant, d'essayer des eaux de Baréges.

Cette fois, il voyagea en prince, en vrai fils de roi. Sa gouvernante fut admirable de sollicitude, de tendresse, de résignation. Elle s'ac-

commodait de tout, et quand elle n'avait pas à trembler pour le précieux dépôt qui lui était confié, elle trouvait l'occasion de rire, de jaser, de se moquer, comme si elle n'eût pas eu les plus graves soucis 1. L'on marchait à petites journées, se prêtant de la meilleure grâce aux ovations que l'on rencontrait sur la route. A Blave, le maréchal d'Albret et sa femme, d'anciens amis de madame Scarron, font aux voyageurs un accueil dont Louis XIV ne dédaigna pas de témoigner sa gratitude par une lettre de remerciments<sup>2</sup>. La réception n'est pas moins chaleureuse à Bordeaux: « Le roi, écrit Pellisson, nous dit hier au soir au petit coucher, avec plaisir, le grandaccueil qui avoit été fait à Bourdeaux à M. le duc du Maine, et la joye que le peuple témoigna de le voir, bien différente des mouvemens où il étoit naguère, et comme marquant son repentir. C'est madame de Maintenon, qui lui en a écrit une lettre de huit on dix pages.

<sup>1</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806, t. II, p. 45. Lettre à l'abbé Gobelin; à Montéléone, ce 8 mai.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (Euvres de Louis XIV Treuttel et Würtz, 1806), t. V, p. 536. Lettre de Louis XIV au maréchal d'Albret; au camp de Latines, le 7 juin 1675.

Elle marque qu'en son absence le petit prince répondit de son chef aux harangues, et qu'au retour l'ayant trouvé fort échauffé de la foule, qui avoit été auprès de lui, elle lui demanda s'il n'aimeroit pas mieux n'être point fils de roi, que d'avoir toute cette fatigue, à quoi il répondit que non, et qu'il aimoit mieux être fils de roi <sup>1</sup>. » Eût-on rendu plus d'honneurs, témoigné plus de respects au Dauphin?

Au mois de mai 1677, lorsqu'il est décidé qu'il reprendra le chemin de Baréges, un président Nicole se fait l'interprète des nymphes de Glagny et gémit avec elles sur une absence qui va jeter le deuil dans ces beaux lieux. Le Mercure galant ne manquera pas davantage à suivre le demi-dieu en toutes ses étapes. Ce ne sont sur son passage que réceptions, que galas, que fêtes : on sait bien que c'est prendre Louis XIV par son côté faible et que nulle flatterie ne vaudrait ces hommages à ce fils adoré. A Cognac, d'Aubigné, gouverneur de la ville et du château, monte à cheval, se met à la tête de cent gentilshommes et va à la rencontre de sa sœur et de son

<sup>1</sup> Lettres historiques de M. Pellisson (Paris, 1727), 1. II, p. 277; au camp de Latines, le 3 juin 1675.

élève. Et, pendant les deux jours qu'on demeure dans la ville, une compagnie d'enfants, vêtus en aragons, montent la garde à la porte du petit prince<sup>1</sup>. Fagon était du voyage, c'était lui auquel avait été confiée cette santé précieuse. Il n'avait alors ni l'autorité, ni le renom qu'il conquit par la suite, et ce fut là le point de départ de son incrovable fortune. Au reste, les alertes étaient incessantes. Madame de Maintenon, témoin passif de ces rechutes, fait part de ses chagrins à son confident habituel avec une émotion qui n'est pas feinte. Il n'est presque pas de jours où l'on n'essuie quelque accès de fièvre tierce; mais, la crise passée, on se rassure, et l'on reprend son chemin. L'on s'arrête chez la comtesse de Junsac, dont le mari fut plus tard gouverneur de M. du Maine; puis à Blaye, où madanie de Maintenon devait embrasser, pour la dernière fois, la maréchale d'Albret 2. Le duc de Roquelaure, l'intendant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mercure galant, juillet 1677, p. 142. — Madame de Caylus, Souvenirs (Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 485.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. II, p. 75. Lettre à l'abbé Gobelin; octobre 1677.

de Guyenne et les jurats de Bordeaux y étaient venus en toute hâte. Le lendemain, la cité hordelaise, hors de ses murailles, se pressait sur les pas de cet enfant chétif qui reçut encore les compliments de la ville et dut subir les honneurs et les lassitudes de sa condition de fils de roi.

Saint-Simon raconte une aventure étrange arrivée durant le séjour du duc du Maine à Bordeaux, sans préciser si ce fut à ce dernier ou au précédent voyage. Cela importe peu d'ailleurs, quant au résultat. Madame de Maintenon, ayant trouvé le moyen de se dérober un instant à ses fonctions de surveillante, était allée voir une ancienne amie qu'elle avait dans la ville. Cette amie n'était pas seule; il v avait là un abbé qui, à l'aspect de la survenante. se troubla, changea de visage et, tant que la visite dura, eut les yeux attachés sur elle, sans articuler une parole, comme fasciné. Cet abbé passait pour avoir des visions et être doué d'une faculté divinatoire dont il avait déjà donné des preuves. A peine madame de Maintenon est-elle sortie, qu'il est interrogé, assailli, accablé de questions. Il se défend longtemps de répondre; il finit par céder, bien convaincu d'avance qu'on ne fera que rire de ses oracles. « Vous me forcez, dit-il, et nous nous en repentirons tous deux; vous, parce que vous me croirez fou; moi, parce que je perdrai toute estime auprès de vous; mais tout mon art est faux, ou cette femme sera reine, et il y a si loin entre ce qu'elle est et la couronne, que c'est ce qui m'a mis et me met encore hors de moi-même 1.... » De pareilles prédictions sont le plus souvent faites après coup, et l'histoire en tient peu de compte. Saint-Simon, sans qu'il s'en doute, est d'ailleurs trop friand du merveilleux, pour ne pas laisser en défiance; et nous nous fussions gardé de citer cette bizarre aventure, si, bien avant

<sup>1</sup> Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. II, p. 23. Saint-Simon, à la même place, cite une autre prédiction non moins extraordinaire, et qui, selon lui, avait été funeste à la faveur du duc de Créqui.—Le père Laguille, dans des Fragments de Mémoires, sur madame la marquise de Maintenon, en rapporte une dernière d'un gentilhomme qui, à l'inspection de la main de la petite Francine, s'écria : « Voilà des signes d'une grande fortune, je n'ose dire qu'elle approchera de la couronne. » — Édouard Fournier, Variétés historiques et littéraires (Jannet, 1857, t. VIII, p. 63.)—On voit que les prophéties ne firent pas défaut.

cela, madame de Maintenon, de son propre aveu, n'ent été l'objet d'oracles tout aussi explicites. Interrogée par mademoiselle d'Aumale sur le plus ou moins de véracité d'une prédiction qui avait couru sur sa grandeur future : « Oui, avait-elle répondu, c'étoit une espèce d'architecte <sup>1</sup>, qui me dit, pendant que

1 Un nommé Darbé, qui se mêlait d'astrologie. Ce fut à l'hôtel d'Albret qu'il lui promit cet avenir miraeuleux. Aussi écrivait-elle en ce temps à madame de Chantelou, ne sachant où donner de la tête, évincée par Colbert, froidement reçue par cette madame de Chalais, qui, elle aussi, devait faire une si étrange fortune, et plus mal acqueillie encore par madame de Lyonne : « Me voilà, madame, bien éloignée de la grandeur prédite. - Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. I, p. 36. - A une époque où cette grandeur n'était plus un rêve, mademoiselle d'Aumale lui lisait, un jour, la Vie de Bavard; lorsqu'on fut arrivé à l'endroit où il est annoncé au chevalier qu'il serait le plus grand homme de son époque, mais non le plus riche, madame de Maintenon se mit à dire : « Je lui ressemble, et Darbé me l'avoit prédit. »-Mémoires manuscrits de mademoiselle d'Aumale. - La marquise fit chereher Darbé, mais il était mort; elle fit du bien à ses enfants. Segrais donne à cette recherche un tout autre mobile que la reconnaissance : « S'il s'est trompé, dit-il, c'est qu'il ajoutoit que cette élévation auroit sa fin peu de temps après qu'il

j'étois encore à Paris, et fort éloignée de la faveur, que j'aurois un jour les plus grands honneurs auxquels une femme pût parvenir, plus de bien que je n'en avois alors, mais jamais à proportion de mon état, et que ce seroit toujours l'endroit le plus foible pour moi. Je le dis à quelques-unes de mes annies, qui en rirent comme moi. Cependant tout ce que cet homme m'avoit prédit m'est arrivé<sup>1</sup>. •

On repartit, le lendemain, de Bordeaux; l'on avait hâte de toucher au but du voyage. Cependant les crises ne laissent pas de relâche et tiennentincessamment en alarmes. « Vous savez, écrit de Bagnères madame de Maintenon, qu'il tomba malade dès Amboise; il le fut encore ici; et dès qu'il eut commencé à se baigner à Barèges, la fièvre quarte le reprit : il en a eu quatorze accès. Cela joint au peu d'effet des bains et à l'ennui du lieu où j'étois

seroit mort. Madame de Maintenon fut un peu alarmée quand elle apprit qu'il étoit mort; mais un nombre d'années s'est déjà écoulé depuis qu'il n'est plus, et madame de Maintenon se porte bien dans l'état de splendeur où elle est. »—Œuvres de monsieur Segrais (Paris, 1755), t. II, p. 9.

<sup>4</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. VI, p. 236. Entretiens de madame de Maintenon.

ne me donnoit pas peu de chagrin. Nous sommes venus ici où nous l'avons baigné longtemps sans avoir de succès <sup>1</sup>. Enfin nos douleurs sont finies, et je l'ai vu considérablement fortifié; j'en ai senti la joie deux jours; le troisième, la fièvre quarte l'a repris; il n'en a eu que deux accès : c'étoit hier le jour du troisième; et comme je goûtois le plaisir de le voir passé sans fièvres, nous nous apercumes que son mal renouveloit. Me voici donc à envisager sa mort : car s'il est dans l'état où on le croit, il est presque impossible de le sauver. Pour comble de désespoir, c'est la plus jolie créature du monde, et qui surprend vingt fois le jour par son esprit 2... » Après Baréges, on avait essavé de Bagnères 3, où il

<sup>4 « ....</sup> M. Fagon, écrivait le petit prince à madame de Montespan, m'échauda hier au petit bain, j'espère qu'il sera modéré une autre fois, et que je n'y crieray pas tant. Je me baigne dans les bains les jours qu'il fait frais, et dans ma chambre quand il fait chaud. » — Œuvres diverses d'un auteur de sept ans, p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. II, p. 57, 58. A M. l'abbé Gobelin; à Bagnères, 27 octobre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En réalité, on ne savait trop quoi faire. Lors du premier voyage à Barèges, les médecins de Bor-

avait été relancé, comme ailleurs, par l'noblesse et le clergé. Tous les évêques de la province accoururent et ce fut à qui s'inclinerait devant le frêle rejeton d'une union doublement adultérine. « On s'empresse partout où il passe à lui rendre les honneurs qui lui sont dus, raconte le *Mercure*, et son esprit et ses promptes et vives reparties sont admirés de tout le monde 1. »

Quant à l'esprit, il n'y a rien là que d'exact. Si le corps était malingre, l'intelligence était alerte et d'une rare précocité. Le duc du Maine tournait déjà un billet avec une facilité, une désinvolture si peu habituelles dans un enfant de cet âge qu'on pourrait croire qu'il n'eût fait qu'écrire sous la dictée de sa spirituelle gouvernante. Cette lettre,

deaux avaient été consultés, et leur décision mit à nu leur insuffisance en présence d'une infirmité qui, d'ailleurs, était sans remède. « Le roi dit encore que les médecins de Bourdeaux, aussi incertains que ceux de Paris, avoient été d'avis qu'il allât à Bourbon, plustôt qu'à Baréges, et que le lendemain ils avoient conclu, au contraire, qu'il essayât Baréges avant que d'aller à Bourbon.»— Lettres historiques de M. Pellisson (Paris, 1727), t. II, p. 278. Au camp de Latines, ce 3 juin 1675.

<sup>1</sup> Mercure galant, août 1677, p. 296.

entre autres, adressée à sa cousine mademoiselle de Thianges, non pas l'aînée qui était depuis sept ans la femme de M. de Nevers, mais la cadette et la moins jolie, cette duchesse de Sforze, dont le nez tombant dans une bouche d'un vermillon très-vif faisait dire à M. de Vendôme qu'elle ressemblait à un perroquet qui mange une cerise 1 : « Quand j'av seeu la nouvelle de vôtre mariage j'ay été fort affligé, et rien ne m'en pourra consoler, cela vous fait voir l'amour que j'av pour vous; à vous dire franchement je suis en colère de ce que vous consentez à vous marier, après ce que je vous av dit de mon extrême passion, vous en devriezavoir beaucoup pour moy, je crains bien, grosse vilaine, que vous ne demandiez pas mieux que d'estre mariée. Vostre amant 2. » Ce ton familier était de mise, entre parents. Voici un billet d'un autre tour adressé à mademoiselle de Villette, ce prodige d'esprit et de grâce qui fut madame de Cavlus : « Je n'oublieray jamais, mademoiselle, la marque d'a-

<sup>1</sup> Madame de Caylus, Souvenirs (Michaud et Pou joulat), t. XXXII, p. 488. — Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. XII, p. 120, 121, 122.

<sup>2</sup> Œuvres diverses d'un auteur de sept ans, p. 43.

mitié que vous m'avez donnée en partant de Cognac, et je vous pardonne le mal que m'a fait vostre modestie. Je vous envoyerai mon portrait, afin que vous ayez toujours vostre amant devant les yeux1. » Il ne faut pas perdre de vue que cette charmante créature n'avait pas cinq ans alors. Veut-on savoir comment il en use avec une femme en puissance de mari? Nous citerons cet autre billet, à la duchesse de Foix: «Je suis malheureux. madame, de m'être adressé à une personne mariée: mais aucun homme ne peut vous résister, je vous prie de trouver bon que nous avons un petit commerce de lettres, l'amour nous inspirera assez de matière pour nous entretenir. Je suis à vous autant qu'on y peut estre2. »

Ce badinage n'est pas d'un enfant de sept ans et contraste étrangement, en tous cas, avec deux autres billets tracés durant le dernier voyage de Baréges, et qui nous rejettent en pleine réalité. Ils sont écrits l'un et l'autre à madame de Montespan. « ... J'ay encore une

<sup>1</sup> Œuvres diverses d'un auteur de sept ans, p. 39. A Cognac, ce 27 décembre 1677.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 41. A Fontainebleau, au mois de décembre 1678.

prière à vous faire qui est qu'on ne me mette plus de juppes, j'en marche mieux, et je vous le demande, ma belle madame. » Cela lui tient au cœur, et il v revient en une autre rencontre : « Vous m'avez écrit une lettre dont je suis ravy, madame, et puisque vous m'ordonnez de vous demander une récompense, je vous prie, ma belle madame, que je ne mette plus de juppes '... » Les enfants ne s'émancipaient pas alors aussi aisément que de nos jours, et, loin de faire des hommes avant l'heure, on gardait, dans les transitions successives menant à l'adolescence, une lenteur qui paraîtra, à bon droit, excessive. Anne d'Antriche ne voulait-elle pas, pour nous ne savons quel manquement, faire donner les verges au duc d'Anjon, qui n'avait pas moins de dix-sept ans? et il n'v échappait que par le refus de son gouverneur et du sons-gouverneur 2. Le grand Dauphin (l'élève de Montausier et de Bossuet) dans son enfance, était fouette par ses femmes. Plus tard, le fouet passa aux mains de

<sup>1</sup> Œurres diverses d'un auteur de sept ans; p. 52.71.
2 Guy Parin Lettres (Paris 1846, f. II. p. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guy Patin, Lettres Paris, 1846, t. II, p. 320. 19 juin 1657.

son gouverneur qui agissait si consciencieusement qu'il crut, dans une de ces exécutions, s'être cassé le bras¹. On sait que la future comtesse de Caylus mit pour principale condition de sa conversion qu'on ne lui donnerait plus le fouet ². C'était à dix ans que les princes quittaient leurs gouvernantes pour un gouverneur. Le duc du Maine, en demandant qu'on remplaçât les jupes par les chausses et le justaucorps, réclamait une faveur à laquelle son âge n'avait pas droit, et nous ne savons, en somme, si l'on souscrivit à sa requête.

Il y aurait eu mauvaise grâce, en tous cas, à répondre par une fin de non-recevoir, au moment même où il allait donner les meilleures preuves de virilité intellectuelle. Madame de Maintenon, fière de progrès qui étaient son ouvrage, imagina de recueillir les devoirs du petit duc et d'en faire un volume sous le titre d'Œuvres diverses d'un auteur de sept ans. C'étaient des versions de Florus, de Justin et d'autres historiens latins, surveillées et sans

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Revue des Deux-Mondes, t. XXXIII, p. 551 (let juillet 1861). Michelet, Louvois et Saint-Cyr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Madame de Caylus, *Souvenirs* (Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 479.

doute remaniées par son précepteur Le Ragois, le neveu de l'abbé Gobelin, et l'auteur d'une Histoire de France par demandes et par réponses que, sous la Restauration encore, on faisait apprendre dans les colléges. Disons que ces divers fragments, tout en tenant une bonne part du volume 1, sont loin d'avoir l'intérêt de la seconde moitié, composée de lettres écrites, soit au roi, soit à madame de Montespan et où l'on remarque une finesse, un esprit étonnants. Mademoiselle de Montpensier dit dans ses Mémoires, que M. du Maine lui écrivit plusieurs fois de Baréges. L'on ne retrouve cependant aucune de ses lettres dans ce recueil. C'est à regretter d'autant plus qu'il eût été curieux de voir avec

¹ On sait quel cas il y a à faire de ces chefs-d'œuvre où l'auteur en nom est celui qui a la moindre part. Dans les Œuvres de Louis XIV (Treuttel et Würtz, 1806), on a înséré une traduction des Commentaires de Jules César, par Louis le Bien-Aimé, qui n'ajoutera rien à la gloire de Louis XIV; t. VI, p. 255-260 —Il existe aussi des Éléments de géométrie de monscigneur le duc de Bourgogne, qui sont des leçons écrites par le prince, pendant le cours de quatre années que fit Malezieu, de 1696 à 1700, et rassemblées par Boissière, bibliothéeaire du duc du Maine, en 1715.

quels ménagements il en usait envers la redoutable Mademoiselle : on lui avait fait la leçon, il savait ce dont il retournait et, de l'aveu de celle-ci, il était fort capable de remplir dignement son rôle <sup>1</sup>.

En tête du livre se trouvait une épître dédicatoire de la gouvernante à la marquise de Montespan qui est si bien un véritable chefd'œuvre de mesure, de convenance, de flatterie, d'art et de style, qu'on a voulu qu'elle fût de Racine <sup>2</sup>. Elle fit l'admiration de Bayle,

<sup>4</sup> « Il a été deux fois à Barèges, d'où il écrivoit souvent; et même il m'écrivoit, et on faisoit fort valoir l'amitié qu'il avoit pour moi naturellement. » — Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXVIII, p. 492.

2 Brossette prétend que madame de Maintenon s'adressa à Racine, qui en eût revu et corrigé le style. Celle-ci était, en tout eas, très-capable de faire sans aucune aide cette jolie lettre. Luneau de Boisjermain est l'un des premiers, sinon le premier, qui l'ait insérée dans les œuvres de Racine comme étant de lui. Charles Nodier en attribue aussi la paternité au poëte et donne à l'appui des raisons qui ne sont peut-être pas aussi concluantes qu'elles lui paraissent.—Mélanges tirés d'une petite bibliothèque.—Si Racine, comme c'est notre avis, n'est pour rien dans cette épitre dédicatoire, il est en revanche l'auteur d'un madrigal qu'il met dans la bouche du petit prince. Ces vers, qui ne se trou-

juge compétent et désintéressé: «Cette épître dédicatoire, dit-il, est tournée de la manière la plus délicate: il semble qu'on n'y touche pas, ou qu'on ne veuille qu'effleurer: cependant on loue jusqu'au vif, et on va bien loin en peu de paroles. » Si peu de paroles qu'il y ait, et tout exquis qu'il soit, nous sommes forcé de réprimer la tentation de citer ce petit chef-d'œuvre. Bien qu'il ne fût nullement destiné à la publicité ¹, il n'est rien

vent pas dans l'édition de Boisjermain, ont été insérés pour la première fois dans les Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l'histoire de la littérature, par M. D. L. P. (de Laplace), Bruxelles, 1785, t. IV, p. 186.-Boileau ne fut pas moins courtisan que son ami, et il composa également un madrigal destiné à mettre au bas du portrait de M. du Maine en Apollon, portrait que nous n'avons pas trouvé dans l'exemplaire de la Bibliothèque impériale. - Boileau, Œuvres complètes (édition de Saint-Surin), t. II, p. 538, 539.—Ses vers n'eurent que peu de succès auprès de madame de Maintenon. « Je vous envoie, écrit-elle à madame de Saint-Géran, deux exemplaires des vers qui seront en bas du portrait du prince; ils sont pourtant de Boileau. J'ai dans la tête que Racine et Coulanges même auroient mieux fait. »-Lettres de madame de Maintenon Léopold Collin, 1806), t. II, p. 117.

1 Les Œuvres diverses d'un auteur de sept ans ne furent tirées qu'à sept ou huit exemplaires.

moins que rare à cette heure; on peut le lire dans la correspondance de madame de Maintenon ¹ et même dans quelques éditions des œuvres de Racine ², cela nous dispense de lui donner place ici.

Madame de Maintenon n'est pas un personnage sympathique, et cette absence d'attrait a rendu plus qu'injuste à son égard. Elle fut jeune, elle fut adorable et adorée, et « deux grands yeux fort mutius, un très-beau corsage, de belles mains et beaucoup d'esprit » furent toute la dot qu'elle apporta à son mari, qui la déclara assez riche. On ne veut, pourtant, la voir que vieille et en guimpe, le visage chagrin et rembruni de l'arrièresaison. Sa bonté contenue est taxée de sécheresse; sa générosité d'hypocrisie comme sa dévotion; son abnégation, son désintéressement à l'endroit des siens, d'hypocrisie encore et d'égoïsme. Enfin rien ne trouve grâce auprès d'une postérité prevenue. On aime mieux les autres avec leurs défauts, leurs emportements, leur faste qui

<sup>1</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. I, p. 54 à 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Racine, *Œuvres* (Luneau de Boisjermain, 1768), t. VI, p. 427, 428, 429.

ruine l'Etat que cet être sans besoins, sans dépense, qui met sa gloire dans sa modération et sa médiocre fortune. Pourquoi cette rigueur, cette extrême injustice envers madame de Maintenon, quand, malgré ses colères, son arrogance, un despotisme qui se fit sentir tant d'années, on est tout préparé à l'indulgence pour cette Montespan si insolente et si hautaine? Serait-ce que la dernière chose que l'on pardonne à une femme c'est de n'être pas femme, de n'avoir aucun des côtés, bons ou méchants, qui font la femme? Madame de Montespan le fut, elle, autant qu'il est possible; on lui en sait gré et on excuse le reste. Ce qui manque à madame de Maintenon, c'est la passion, c'est l'élan ; a-t-elle jamais aimé? Saint-Simon l'accuse d'avoir cèdé à Villarceaux', et nous sentons bien, nous autres, que l'accusation est calomnieuse. Madame de Maintenon, qui n'eut pas toujours la même rigidité, ne fut jamais tentée. Elle n'ent pas de mérite à demeurer vertueuse, elle n'était pas faite pour aimer, elle en convient volontiers elle-même; et c'est cela qui nous rend à notre insu, plus que rigides envers cette organisa-

<sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. I, p. 36, 37.

tion si bien douée à d'autres égards, si spirituelle, si sensée, et qui, en définitive, si elle fut sans passion, ne fut ni sans tendresse, ni sans sensibilité.

Ne fit-elle pas preuve de toute la sensibilité, de toute la tendresse, de toute l'abnégation d'une mère envers les enfants du roi, et particulièrement le duc du Maine? Elle se consacra à eux corps et âme, s'enferma clandestinement avec eux non sans risques d'abord pour sa bonne renommée, vivant de leur vie et dans les transes à la moindre alerte. « Je sens, écrivait-elle à l'abbé Gobelin, avec beaucoup de douleur, que je n'aime pas moins cet enfant-ci que je n'aimois l'autre¹; et cette foiblesse me met en si mauvaise humeur que j'ai pleuré tant que la messe a duré. Rien n'est si sot que d'aimer avec excès qui n'est point à moi, dont je ne disposerai jamais; et

<sup>1 «</sup> L'aîné des enfants du roi et de madame de Montespan mourut à l'âge de trois ans. Madame de Maintenon en fut touchée comme une mère tendre et beaucoup plus que la véritable; sur quoi, le roi dit, en parlant de madame de Maintenon: « Elle sait bien aimer; il y auroit du plaisir à être « aimé d'elle. »— Madame de Caylus, Souvenirs (Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 482.

qui ne me donnera dans la suite que des soins qui déplairont à ceux à qui il appartient, ou des soucis qui me tueront <sup>1</sup>. »

C'était être mauvais prophète et prendre bien à rebours un avenir qui l'indemnisera à usure de tout le mal qu'elle se donna pour ces enfants de son cœur. M. du Maine, pour ne parler que de lui, fut bien plus à elle qu'à madame de Montespan et ne ressentit que pour elle une affection sincère, quand sa mère selon la nature n'eut que les dehors et des témoignages extérieurs. De quel côté furent les torts? du côté de la marquise ou de celui de son fils? Madame de Montespan, trop occupée de sa fortunc et de son orgueil, ne voyait ses enfants qu'à la volée, tandis que madame Scarron, comme on l'appela longtemps, ne les quittait point; et si quelque accident survenait, ce n'était pas la véritable mère qui s'en alarmait le plus.

Il arriva, à l'époque où tout se passait encore dans l'ombre, au fond d'une maison mystérieuse du faubourg Saint-Germain,

<sup>1</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806, t. II, p. 15. Lettre de madame de Maintenon à l'abbé Gobelin; à Versailles, ce 14 juillet 1674.

« fort au delà de madame de La Fayette<sup>1</sup>, quasi auprès de Vaugirard, dans la campagne<sup>2</sup>, » et « par delà les Carmes<sup>3</sup>, » que le feu se déclara à une poutre de la chambre des

- <sup>1</sup> Madame de La Fayette demeurait rue de Vaugirard, en face les dames du Calvaire, au coin de la rue Férou.
- <sup>2</sup> Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué), t. III, p. 158, 159. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; Paris, 4 décembre 1673. -Cette maison, située, dit M. d'Argenson, « quelques maisons après la barrière de la rue de Vaugirard, » fut habitée dans la suite par M. et madame de Plélo; un marquis de Vilaines lui succéda en 1740. Bien que cette maison tombât déjà en ruines, il en subsiste encore des parties, boulevard Montparnasse, nº 25. -Marquis d'Argenson, Mémoires (Jannet, 1857), t. II, p. 167. - Édouard Fournier, Variétés historiques et littéraires (Jannet, 1857), t. VIII, p. 74. - Avant l'occupation de cet hôtel spacieux, où madame de Montespan établit, vers la fin de 1672, madame Scarron sur un très-bon pied, avec un carrosse, des gens et des chevaux, quoique d'une façon toujours murée, les enfants avaient été logés séparément, hors Paris, à la garde d'une nourrice; leur gouvernante alors ne demenrait pas encore avec eux. Le fait de la réunion des enfants semblerait indiquer que ce fut à l'hôtel de la barrière de Vaugirard que cette alerte eut lieu.
- <sup>2</sup> Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Ponjoulat), t. XXVIII, p. 485.

enfants. Toutefois, le défant d'air avait empêché qu'il ne fit des progrès très-rapides et permettait de se reconnaître. Madame de Maintenon était fort embarrassée : si ses gens étaient insuffisants à circonscrire ce commencement d'incendie, elle pourrait être obligée d'appeler du dehors à l'aide, et c'en était fait de leur incognito. Dans cette appréhension, elle envoie demander quel parti elle aurait à prendre. L'exclamation qu'une pareille nouvelle arracha à madame de Montespan est étrange: « J'en suis bien aise; dites à madame Scarron que c'est une marque de bonheur pour ces enfants1. » C'est là, on le sait, un préjugé assez répandu parmi le peuple. Mais était-ce la pensée qui devait venir à une mère tendre en semblable circonstance?

Un jour, les enfants sont menés à Saint-Germain; la gouvernante reste dans l'antichambre, la nourrice seule est introduite près du roi et de la favorite. « A qui sont ces enfants? lui dit le roi. Ils sont sûrement, répondit-elle, à la dame qui demeure avec

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Caylus, *Mémoires* (Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 482.

nous; j'en juge par les agitations où je la vois au moindre mal qu'ils ont 1. Et qui croyez-vous, reprit le roi, qui en soit le père? Je n'en sais rien, répondit la nourrice; mais je m'imagine que c'est quelque duc ou quelque président au Parlement. La belle dame est enchantée de cette réponse et le roi en a ri aux larmes. 2 La marquise avait tort de rire. Elle eût mieux fait de prendre ombrage d'une affection qui, à la longue, pouvait empiéter sur des droits que le sang n'assure pas toujours, quand ni le dévouement ni les soins ne s'y mêlent. Elle n'en fit, par la suite, que la trop sévère expérience. Mais revenons au duc du Maine.

Qui sait si cette infirmité qui donne au maintien quelque chose d'indécis et de gau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Anvers, chez l'empirique auquel fut confié le petit prince, madame Scarron ne put supporter même la vue de l'appareil, ce qui fit dire à quelqu'un qui assistait au traitement : « Nous ne voïons pas le père de cet enfant; mais, à coup sûr, voilà la mère. » — La Beaumelle, Mémoires pour servir à l'histoire de madame de Maintenon (Amsterdam, 1756), t. II, p. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806°, t. I, p. 52. Lettre de madame de Maintenon à madame d'Hudicourt: Paris, le 24 décembre 1672.

che n'influa pas essentiellement sur la nature du jeune prince? Dès le voyage d'Anvers, il en souffrait, il en avait honte: « Au moins, monsieur, disait-il à l'empirique, je ne suis pas nė comme cela : voïez ma mère: et papa n'est rien moins que hoiteux." Le duc du Maine cut le caractère faible et incertain comme la marche; parce qu'il était timide, il devint dissimulé; s'il eut à attaquer ou à se défendre, ce fut occultement, souterrainement. Sa condition de bâtard, si délicate, semblait conspirer, elle aussi, à faire de ce prince un politique à la facon de Philippe II, bien plus qu'un cœur ouvert comme Henri IV, dont, après tout, il était l'arrière-petit-fils. Madame de Maintenon n'était pas femme à corriger ces instincts de discrétion et de dissimulation, nature pleine de réserve, de mesure, elle ne pouvait que développer des défauts (des qualités, si l'on prend garde au milieu où il se trouvait) qui le rendirent si puissant en réalité; car Louis XIV se voyant caressé, adulé par ce fils chéri, d'ailleurs admirablement seriné par la marquise, se laissait aimer et amuser avec d'autant plus de complaisance qu'on ne l'amusait plus guère. et que celui-là seul parvenait à le désennuver et à le faire sourire. Et de là à une influence presque souveraine, si elle était adroitement déguisée sous des airs de dévouement et de désintéressement sans bornes, on sait combien la pente est rapide.

Madame du Maine, très-jeune et très-éprise, édifia d'abord toute la cour par sa modestie, sa bonne tenue, et une docilité dont madame de Maintenon fut parfaitement dupe. « Parlons, écrit-elle à madame de Brinon, de madame la duchesse du Maine: le roi en est trèscontent. Voilà ce mariage que vous trouviez si raisonnable à faire; j'étois fort de cet avis. On m'a dit que la princesse ira passer la semaine sainte à Maubuisson¹; reposez-la bien: on la tue ici par les contraintes, par les fatigues de la cour; elle succombe sous l'or, sous les pierreries: sa coëffure pèse plus que toute sa personne. On l'empêchera de croître et d'avoir de la santé; elle est plus jolie sans

<sup>1</sup> Madame de Brinon, d'abord supérieure de Saint-Cyr, d'où l'avaient fait éloigner ses grands airs et l'enivrement de la faveur, avait été reléguée, depuis 1688, à Maubuisson. Madame de Maintenon, qui avait eru devoir la sacrifier à l'intérêt de ses élèves, n'avait pas cessé pour cela de correspondre avec elle.

bonnet qu'avec toutes les parures. Elle ne mange guère; elle ne dort peut-être pas assez, et je meurs de peur qu'on ne l'ait trop tôt mariée. Je voudrois la tenir à Saint-Cyr, vêtue comme l'une des *vertes*, et courant d'aussi bon cœur ¹. Il n'y a point dans les couvents d'austérités pareilles à celles auxquelles l'étiquette de la cour assujettit les grands ...²

Mais madame de Maintenon dut bientôt rabattre de ses illusions et de son admiration sans partage, bien que le charme subsistât toujours : « ... Vous m'avez trompée, écritelle plus tard à la même madame de Brinon, sur madame la duchesse du Maine dans l'ar-

¹ Les demoiselles de Saint-Cyr étaient divisées en quatre classes, suivant l'âge et l'instruction, toutes vêtues de même, à la seule différence de la couleur de leurs rubans, qui servait aussi à les désigner: les rouges d'abord, puis les vertes, les jaunes et en dernière transformation les bleues. Madame de Maintenon n'eût donc pas fait de la jeune duchesse même une élève de première ou de seconde classe, puisqu'elle la rangeait dans les vertes, qui prenaient cette couleur à onze ans pour la garder jusqu'à quatorze. — Théophile Lavallée, Histoire de la maison royale de Saint-Cyr [Paris, 1853], p. 31, 77, 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin. 1806), t. II, p. 283, 284.

ticle principal, qui est celui de la piété: elle n'a veine qui y tende; elle veut faire en tout comme les autres. Je n'ose rien dire à une jeune princesse élevée par la vertu même '; je ne voudrois point la faire dévote de profession: mais j'avoue que je voudrois bien la voir régulière et agréable à Dieu, au roi et à M. le duc du Maine, assez sensé pour vouloir sa femme plus sage que bien d'autres. Je lui avois donné une dame d'honneur qui est une sainte; mais elle est peu autorisée, et ne fait que la suivre <sup>2</sup>. Ce n'est qu'une enfant : elle auroit plus besoin d'une gouvernante que d'une dame d'honneur. Du reste, elle est telle

<sup>1</sup> Par madame la Princesse. « Elle étoit également laide et vertueuse, avec beaucoup de piété. »— Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. XII, p. 371. — Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. XIX, p. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'était madame de Saint-Valery qui, trois mois après la lettre qu'on vient de lire, se retirait pour céder la place à madame de Manneville. Celle-ci prit possession de la charge de dame d'bonneur de la duchesse du Maine, le 10 décembre 1693. Elle se retira elle-même en 1762, et fut remplacée par madame de Chambonas, femme du capitaine des gardes du duc du Maine.— Dangeau, Journal, t. IV, p. 49. 50, 409, 412; t. VIII, p. 309.

que vous me l'avez dépeinte, jolie, aimable, gaie, spirituelle, et par-dessus tout cela, fort éprise de son mari, qui de son côté, l'aime passionnément, et la gâtera plutôt que de la gronder... j'avoue que je voudrois aimer la duchesse du Maine, étant ce qu'elle est, à un homme qui est la tendresse de mon cœur 1... »

La jeune duchesse, à part les exigences de cour, mena d'abord une vie fort retirée et très-obscure, entièrement remplie par les livres et les savants. Madame du Maine, malgré sa frivolité, eut toujours un amour sincère pour l'étude; et elle s'entourera tant qu'elle vivra, d'artistes et de poëtes qui devront, il est vrai, s'accommoder à ses fantaisies et à son humeur. Toutefois, si elle ne se manifesta pas davantage alors, c'est que son père, par une malice bizarre, comme il ne lui en venait en tête que trop souvent, lui avait fait une peur extrême de la jalousie de son mari et de son tempérament sauvage. Il avait en même temps fait la lecon à son gendre, lui donnant à entendre que sa femme

<sup>1</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. II, p. 285, 286. Lettre de madame de Maintenon à madame de Brinon; à Versailles, ce 27 août 1693.

était « très-particulière, adonnée à ce genre de vie et d'étude, et qu'il la désespéreroit s'il lui proposoit d'en changer¹. » Les deux époux furent, l'un et l'autre, assez longtemps dupes de cette double mystification. Un ennui réciproque leur ouvrit les yeux, et cette découverte n'était pas plutôt faite qu'ils se précipitaient, avec une ardeur égale, dans le tourbillon de toutes les fêtes et de tous les plaisirs. Mais, une fois déchaînée, madame du Maine ne devait plus s'arrêter, et son mari eût pu deviner ce qui en résulterait, qu'il se fût prêté sans doute de moins bonne grâce à une transformation dont il allait être l'incessante victime.

La princesse s'affranchit vite de toute contrainte, même envers le roi, si habitué à ce que tout pliât devant lui, et qui dut renoncer à réduire cette jeune femme mutine, ce terrible enfant gâté dont les violences épouvantaient son mari pour plus d'une raison. Saint-Simon fait plusieurs fois allusion aux anxiétés qu'inspirait au duc son excessive exaltation <sup>2</sup>. Il n'y eût pas eu là de quoi pour-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. VII, p. 89, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.; t. V, p. 78,348; t. VI, p. 4; t. XI, p. 271.

tant baser ces frayeurs, si elles n'eussent eu d'autre fondement que les pétulances et les emportements d'une organisation vive comme le salpêtre. Mais les étranges vapeurs auxquelles son père était sujet légitimaient jusqu'à un certain point ces inquiétudes de M. du Maine.

M. le Prince passa les vingt dernières années de sa vie à alarmer les siens par mille lubies, mille extravagances inouïes qui n'avaient rien de bien différent de la folie, si ce n'est que cet état était intermittent, et qu'au plus fort de ses accès il apportait la même lucidité et la même vigilance dans les affaires d'intérêt. A son dernier voyage en Bourgogne. où il allait présider les États, il s'était mis dans la tête qu'il était devenu lièvre; il avait défendu de sonner les cloches, parce que, prétendait-il, le son des cloches l'eût obligé de fuir au fond des bois. Il lui arriva de se croire chauve-souris; il fit lambrisser et plafonner de grosse toile, à Chantilly, un cabinet où il se retirait, quand cette idée le poursuivait, craignant, s'il demeurait dans sa chambre, de se meurtrir contre le plancher et les murailles. Une autre fois il s'imagina qu'il était changé en plante, et exigea, en conséquence, qu'on l'arrosât.

« Après s'être mis dans le petit jardin de l'hôtel de Condé, il chargea de cette commission un de ses pages, nommé M. de Plainville, qui n'en voulut rien faire, et laissa les deux arrosoirs qu'il avoit remplis d'eau, et s'en alla, en fuyant, se cacher dans l'hôtel. M. le prince en fut dans une colère épouvantable contre lui, et cette idée lui étant passée comme une autre, il oublia le tour que ce page lui avoit fait.

• Elle fit place à une autre qui fut de se croire mort; il dit alors qu'il n'avoit plus besoin de nourriture. On fut fort embarrassé pour l'en faire revenir; et si on n'avoit pas trouvé le moyen de le faire manger, il seroit effectivement mort de faim. Voici comment

on s'v prit:

" Girard, l'un des valets de chambre, qui depuis a laissé un fils qui est devenu secrétaire de M. le Duc, à qui ce prince a donné la charge de secrétaire de la province de Bourgogne, vacante par la mort de M. de Millin; ce Girard, dis-je, et Richard, son autre valet de chambre, s'imaginèrent de lui faire prendre de la nourriture. Ils se couvrirent pour cela, l'un et l'autre, de draps, et entrèrent dans sa chambre, l'un sous le nom du feu

maréchal de Luxembourg, et l'autre sous celui de son grand-père. Après une conversation qui roula sur le pays des morts qu'il étoit venu habiter avec eux, ils le prièrent à dîner chez le maréchal de Turenne, où ils lui dirent qu'ils devoient aller. Il fut surpris de la proposition, et leur dit qu'il ne croyoit point qu'on mangeât chez les morts; mais l'avant assuré du contraire, il les suivit dans un souterrain de l'hôtel de Condé, où il trouva un autre de ses gens vêtu de même qui faisoit le personnage du maréchal de Turenne. Ils se mirent tous ensemble à table et mangérent fort bien, servis par des domestiques aussi vêtus de draps blancs. Tant que cette idée a continué, il a toujours mangé dans ce souterrain; on lui faisoit donner des repas par tous les grands hommes de sa connaissance qui étoient morts 1. »

¹ Mémoires du comte de Maurepas (Paris, 1792), t. I, p. 266, 267, 268.—Saint-Simon, qui rapporte également cette anecdote, fait honneur de l'expédient à Finot, médecin du prince, et à un autre de ses confrères qui lui était adjoint. « On disoit tout bas qu'il y avoit des temps, raconte-t-il encore, où tantôt il se croyoit chien, tantôt quelque autre bête dont il imitoit les façons; et j'ai vu des gens très dignes de

Ces vapeurs <sup>1</sup>, M. le Prince pouvait en avoir transmis le germe à ses enfants, et le duc du Maine, comme il le dit un jour à madame

foi qui m'ont assuré l'avoir vu, au coucher du roi et pendant le prie-Dieu, et lui, cependant, près du fauteuil, jeter la tête en l'air subitement plusieurs fois de suite, et ouvrir la bouche toute grande comme un chien qui aboie, mais sans faire de bruit. » - Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. VII, p. 146 .- Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. XII, p. 375. - On remarquait un jour devant sa belle-fille qu'il n'avait pas été tourmenté de ses vapeurs pendant un grand mois, celle-ci qui, en digne fille de la caustique madame de Montespan. passait son temps à faire des épigrammes et des chansons sur tout le monde, sans qu'aucune considération pût la retenir, rimait à ce propos le couplet suivant, qui vient confirmer ces incrovables vertiges:

> Quelle fortune! n'être ni loup, ni lapin Pendant le cours d'une lune Ouelle fortune!

— Madame du Noyer, Lettres historiques et galantes, (Amsterdam, 1720), t. I, p. 208.—Recueil de chansons pour servir à l'histoire-anecdote (Bibliothèque Mazarine, Manuscrits), t. III, p. 319, 320.

<sup>4</sup> Le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, était sujet à des vapeurs pareilles. Il laissait pousser démesurément les ongles de ses pieds, et, s'il se déchirait en dormant, il disait qu'on avait profité de son sommeil pour lui faire ces blessures; d'aula Princesse, redoutait que la tête de sa femme, pour peu qu'on exaltât une cervelle aussi ardente, ne se détraquât tout à fait. Ces craintes étaient outrées. Madame du Maine était volontaire, emportée; la résistance la plus mesurée suffisait pour la mettre hors d'elle; mais ses folies ne furent jamais que des étourderies ou

tres fois, il prétendait qu'il y avait des scorpions autour de son lit qui le piquaient. Enfin, comme le prince de Condé, il se croyait quelquefois mort, et demandait pourquoi on ne l'enterrait pas. Le duc d'Orléans, fils du Régent, ne crovait, en revanche, à la mort de personne, et il refusa de garder le curé de Saint-Paul pour confesseur, parce que celui-ci avait voulu lui faire accroire que mesdames d'Alincourt et de Gontaut étaient mortes. Elles l'étaient, de toute notoriété, madame de Gontaut depuis plus d'un an, madame d'Alineourt depuis trois ans. Même opiniàtreté à la mort de l'abbé d'Houtteville, son bibliothécaire. Que ces imaginations fantasques aient eu, ou non, chez ce dernier la cause que leur attribue d'Argenson, n'en voilà pas moins, de compte fait, trois princes de la maison de Bourbon atteints et convaincus de monomanie, pour ne pas dire de folie. -Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l'histoire de la littérature, par M. D. L. P. (de Laplace), Bruxelles, 1785, t. H, p. 152. - Lémontey, Histoire de la Régence (Paris, 1832), t. I, p. 281.-Marquis d'Argenson, Mémoires (Jannet, 1857), t. I, p. 249, 250, 254.

des légèretés menaçantes seulement pour la bourse de son maii. Ce dernier, en donnant un pareil prétexte à sa longanimité, s'efforcait de cacher, aux autres comme à lui, son infériorité et sa faiblesse. En réalité, sa femme le dominait, elle lui faisait peur. Elle l'écrasait de son titre de bâtard en lui opposant l'illustration de la maison de Condé, M. du Maine, à ce compte, n'avait pas la foi vive de sa sœur, la duchesse d'Orléans, la femme du Régent, qui, elle, n'était que trop infatuée de son origine royale. « La Montespan, écrivait sa belle-mère, la guenipe (madame de Maintenon) et toutes les femmes de chambre ont fait croire à madame d'Orléans qu'elle avait fait beaucoup d'honneur à mon fils en consentant à l'épouser. Elle ne peut supporter nulle contradiction au sujet de sa vanité comme fille du roi. Elle ne comprend pas quelle différence il va entre des enfants légitimes et des bâtards 1.0

Madame du Maine, en définitive, tant qu'on ne la contrariait ni dans ses fantaisies ni dans la ruineuse mise en scène de ses

<sup>1</sup> Duchesse d'Orléans, Correspondance complète (Charpentier, 1855), t. I, p. 303.

plaisirs, était, comme on le verra, affable, caressante, charmante; elle voulait plaire, et rien ne lui coûtait pour y parvenir. Aussi M. du Maine laissait-il faire, assistant ou n'assistant pas, selon qu'il était ou non retenu près du roi, aux bals, aux spectacles, aux réjouissances que donnait sa femme à Clagny.

L'abbé Lécuyer et madame de Montespan. - Refus d'absolution à la favorite. - Bossuet et le duc de Montausier donnent raison au prêtre .- M. de Condom est chargé de préparer la marquise à une séparation. - Emportements de celle-ci. - Elle essaye en vain de mettre Bossnet dans ses intérèts.-Repartie de Bourdalone à Louis XIV.-Clagny. - Commencements d'Hardouin Mansart, - Madame de Montespan se résigne. - La reine se réconcilie avec elle. -Les Carmélites de la rue du Bouloi.-Douze cents ouvriers à Clagny.-Description de ce palais enchanté.-Sollicitude de Louis XIV envers la marquise. - Efforts de Bossuet pour rendre durable la conversion des deux amants. - Retour de la favorite à la cour. - Visage désolé du prélat. -Entrevue du roi et de madame de Montespan. - Réserve dans leurs rapports,-Le jubilé. - Départ du roi pour l'armée.—Il revient à Sain'-Germain.— La chaîne se renoue. - Les confesseurs de Louis XIV .- Les pères Paulin, Annat, Ferrier, La Chaise et Le Tellier .- Écueil d'un pareil emploi. - La Chaise de commodité. - La ménagerie de Clagny. - Dépenses prodigieuses. - L'argent manque un moment .- Grève d'ouvriers an xvne siècle .- Donation de Clagny. - Madame de Montespan l'abandonne au duc du Maine, auquel il était substitué.

Le château de Clagny s'était élevé dans de singulières circonstances. C'était en 1675 <sup>1</sup>.

 Mademoiselle de Montpensier dit, dans ses Mémoires : « L'année sera marquée en tant d'endroits Madame de Montespan s'étant présentée, le jeudi saint, devant un prêtre de la paroisse, l'abbé Lécuyer, se vit refuser l'absolution. La favorite alla se plaindre au roi qui manda le

dans l'histoire et mémoires de ce temps-là, que je n'ai que faire de le mettre ici. » Pareil soin n'est jamais inutile pour la postérité, et, dans l'espèce, il n'eût été rien moins que superflu. Ainsi, madame de Cavlus, qui ne savait toute cette aventure que par ouï-dire (trop jeune d'ailleurs pour la bien connaître, cût-elle été alors à la cour) la reporte à une année plus tard, au jubilé de 1676. Rulhière, dans ses Eclaircissements historiques sur la révocation de l'édit de Nantes (1788), t. I, p. 84, 86. 87, trompé par l'auteur des Sourenirs, reproduit l'erreur. L'abbé Ledieu indique, en effet, le jeudi saint de 1675; et son autorité suffirait, ce nous semble, à défaut d'autres preuves. « Nous avons un témoignage encore plus décisif, dit le cardinal de Bausset; nous avons sous les veux les minutes originales des lettres que Bossuet écrivit à Louis XIV, alors à son armée de Flandre, pour l'entretenir de ses religieuses dispositions. Il lui parle, dans ces lettres, des dispositions également édifiantes de madame de Montespan. Ces lettres sont tout entières de la main de Bossuet, L'une d'elles porte la date du 20 juillet 1675, et l'autre, qui est antérieure, ne porte aucune date. Cette preuve de fait est plus décisive que tous les raisonnements de l'auteur des Éclaircissements.»-Le cardinal de Bausset, Histoire de Bossuet (1830), t. II, p. 127. curé M. Thibaut, Mais le curé déclara avec fermeté qu'il ne pouvait blâmer un prêtre d'avoir fait son devoir. Cette réponse était de nature à impressionner un prince demeuré religieux au sein même de ses désordres. Le duc de Montausier et Bossuet furent appelés, l'un le gouverneur, l'autre le précepteur du grand Dauphin; et le roi s'ouvrit à eux comme aux deux plus honnêtes gens, et aux conseillers les meilleurs et les plus autorisés de son royaume. Ce prêtre n'avait-il fait que ce qu'il devait faire, ou son zele ne l'avait-il pas emporté trop loin? Le prélat n'hésita pas à donner raison au refus du confesseur, et déclara nettement que l'absolution était impossible dans la situation où le roi et madame de Montespan se trouvaient l'un à l'égard de l'autre. Le duc de Montausier parla avec plus de force encore, s'il faut en croire madame de Maintenon, et remua tellement la conscience du prince que celui-ci lui dit, en lui serrant la main : « Je vous promets de ne plus la revoir¹. » Un côté

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. II, p. 109, 110. Lettre à la comtesse de Saint-Géran.—Le cardinal de Bausset altère légèrement le texte en le citant.—Histoire de Bossuet (1830), t. II, p. 127, 128.

saillant du caractère de Louis XIV, c'est la loyauté, la droiture, le sentiment et l'amour du bien qu'il ne faut que lui rappeler au plus fort de ses passions. Très-jeune alors, se méfiant des entraînements de son cœur, il disait à Villeroi, à Le Tellier, à de Lyonne, au maréchal de Gramont et à Colbert, son entourage le plus intime : « Vous êtes tous mes amis, ceux de mon royaume que j'affectionne le plus et en qui j'ai le plus de confiance. Je suis jeune, et les femmes ont ordinairement bien du pouvoir sur ceux de mon âge. Je vous ordonne à tous, que si vous remarquez qu'une femme, quelle qu'elle puisse être, prenne empire sur moi et me gouverne le moins du monde, vous avez à m'en avertir. Je ne veux que vingt-quatre heures pour m'en débarrasser et vous donner contentement làdessus L .

Bossuet fut chargé de disposer la marquise à cette séparation. Tous les soirs, le prélat partait de Versailles en poste, et se rendait à Paris « avec un manteau gris sur le nez <sup>2</sup>.»

<sup>1</sup> Mémoires de Charles Perrault (Avignon, 1759), p. 38, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXVIII, p. 489.

Mais il ne devait pas s'attendre à trouver une âme résignée et prête à s'envoler vers les Carmélites. Par une singulière coïncidence, au moment où avait lien cette séparation du roi et de sa maîtresse, mademoiselle de La Vallière, soutenue par Bossuet, prononcait des vœux irrévocables 1, et, chose étrange, il avait fallu antérieurement vaincre les obstacles qu'y avait apportés sa rivale. «....J'ai dit ce que je dois, écrivait Bossuet à ce sujet au maréchal de Bellefonds; et j'ai autant que j'ai pu, fait connoître le tort qu'on auroit de la troubler dans ses bons desseins. On ne se soucie pas beaucoup de la retraite; mais il semble que les Carmélites font peur. On a couvert, autant qu'on a pu, cette résolution d'un grand ridicule 2... »

Madame de Montespan, tout d'abord, tomba dans des rages inexprimables, elle ferma sa porte, ne voulut voir personne, et passa deux jours dans cette solitude et ce désordre, à écrire et à anéantir ce qu'elle avait écrit. La tâche fut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce fut le 20 avril 1674 qu'elle se réfugia aux Carmélites; elle fit sa profession le 26 juin 1675.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bossuet, Œuvres complètes (Versailles, 1818), t.XXXVII, p. 56. Lettre de Bossuet au maréchal de Bellefonds; à Saint-Germain, ce 25 décembre 1673.

rude pour Bossuet. « Elle l'accabla de reproches; elle lui dit que son orgenil l'avoit poussé à la faire chasser; qu'il vouloit seul se rendre maître de l'esprit du roi, pour le tourner à son intérêt, et voyant que Bossuet n'opposoit que de la douceur et du calme à ses extravagantes déclamations, elle chercha à le gagner par des flatteries et des promesses; elle fit briller à ses yeux l'éclat de la pourpre, et tout ce que les premières dignités de l'Église et de l'État pouvoient offrir de séduisant à l'ambition<sup>1</sup>. » Ces emportements furent, en effet, d'une violence à ne rien ménager, et Bossuet eut grand besoin, comme il l'avoue, de faire abnégation de lui-même pour demeurer à la hauteur de sa mission 2.

¹ L'abbé Ledieu, dont Bausset a eu tous les manuscrits dans les mains, dit encore : « que madame de Montespan avoua souvent depuis, que, dans le temps où elle étoit le plus aigrie contre Bossuet, elle avoit fait faire une exacte recherche de sa vie, et qu'elle n'avoit rien trouvé à reprendre en aucun état où il avoit été, et que la justice l'obligeoit à lui rendre ce témoignage. » Rien de cet épisode, un peu profane, il est vrai, n'a été reproduit par l'abbé Guettée, dans son édition des Mémoires et journal sur Bossuet, de Ledieu (Paris, 1856).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bossuet, Œuvres complètes (Versailles, 1818),

Le roi, de son côté, n'était pas moins désespéré. Il ne fit pas la cène, selon l'usage, se tint caché, et se montra chez la reine, les veux rouges « comme un homme qui avoit pleurė. Les remords l'emportaient, toutefois: il voulait se réconcilier avec Dieu et s'acquitter de ses devoirs de chrétien. Aussi partit-il pour l'armée de Flandres sans revoir sa maîtresse, sans même lui écrire. Bourdaloue prêchait alors le carême à la cour, et sa parole austère n'avait pas peu contribué à faire naître dans l'esprit religieux du prince de salutaires frayeurs. On sait sa réponse à Louis XIV, lorsque le roi, fier d'une pareille victoire sur lui-même, lui dit : « Mon père, vous devez être bien content de moi, madame de Montespan est à Clagny.—Oui, Sire, répliqua Bourdaloue; mais Dieu seroit bien plus satisfait si Clagny étoit à soixante-dix lieues de Versailles. »

Clagny, malheureusement, était aux portes de Versailles et si près de la demeure royale qu'il en était une véritable dépendance. Il ne

t. XXXVII, p. 81, 82 et suivantes. Lettre de Bossuet au maréchal de Bellefonds; à Saint-Germain, ce 20 juin 1675.

peut être inutile de rechercher les traces et de préciser l'emplacement et l'étendue de ce domaine complétement disparu, dont l'impasse et une grille d'octroi rappellent seuls, actuellement, le nom et le souvenir. Le hameau de Clagny était fort ancien et remontait historiquement aux règnes de Charles VII et de Louis XI. Pierre Lescot, l'architecte du Louvre et l'auteur de la charmante façade intérieure de l'horloge, en avait été seigneur. Par suite, Clagny était devenu la propriété de l'hôpital des Incurables, aux administrateurs duquel Louis XIV l'acheta, le 30 novembre 1665, pour en faire présent à madame de Montespan. Mais ce ne fut qu'en 1672 qu'il fut sérieusement question d'élever un château sur les terrains nouvellement acquis. Le prince, médiocrement satisfait de son architecte Antoine Lepautre, prit le parti de mettre ces travaux au concours. Michel Hardouin présenta alors son fils au roi et obtint pour lui la permission d'entrer en lice. Ce dernier, plus comu sous le nom de Mansart qu'il adjoignit au sien après la mort de son oncle, envoya trois dessins. Soit hasard, soit mauvais vouloir, ces projets égarés ou écartés ne furent l'objet d'aucun examen. Louis XIV, dont la mémoire embrassait aussi bien les petits détails que les choses les plus importantes <sup>1</sup>, se souvint de la requête de Michel Hardouin et témoigna sa surprise de l'abstention de son fils, après leur commune démarche. Le surintendant des bâtiments répondit qu'il n'avait de projets que ceux qu'il mettait sous les yeux de Sa Majesté. Hardouin, appelé par le ministre, déclara qu'il avait déposé trois dessins dans ses bureaux et qu'ils avaient été enfermés dans un carton. Les projets se retrouvèrent et furent aussitôt acceptés <sup>2</sup>. Les travaux, toutefois, ne commencèrent guère qu'en 1674 <sup>3</sup>.

¹ Lorsque le roi touchait les écrouelles, il faisait remettre de l'argent à chaque malade. Comme il y avait toujours grand concours de monde, la tentation devait venir à bon nombre de se présenter deux fois au lieu d'une et de doubler ainsi la gratification royale. Mais c'était compter sans l'étonnante mémoire de Louis XIV, qui s'apercevait toujours de la fraude.

—Nemeitz, Séjour de Paris (Leyde, 1727), t, I, p. 226.

<sup>2</sup> L'abbé Lambert, Histoire littéraire du règne de Louis XIV (Paris, 1751), t. III, p. 110, 111, 112.

<sup>3</sup> Généralement l'on assigne au commencement des travaux l'année 1676. Mais cette phrase que nous avons citée du roi à Bourdaloue et une lettre de madame de Sévigné, à la date du 7 août 1675, indiquent suffisamment que la mise à l'œuvre eut pour point de départ au moins cette année-là; et.

Madame de Montespan, si rétive d'abord. si pleine d'amertume, vaincue par la constance, la modération, l'onction de M. de Condom, et aussi par l'excès même et la violence de son désespoir, avait fini par se résigner, mais non pas, c'est à croire, sans quelque vague espérance dans une affection qui n'était rien moins qu'éteinte. « Je vois autant que je puis, écrivait le prélat au roi, madame de Montespan, comme Votre Majesté me l'a commandé; je la trouve assez tranquille, elle s'occupe beaucoup de bonnes œuvres, et je la vois fort touchée des vérités que je lui propose, qui sont les mêmes que je dis à Votre Majesté. Dieu veuille vous les mettre à tous deux dans le fond du cœur et achever son

comme les travaux, à l'époque du refus des sacrements étaient déjà notablement poussés, il faudrait toujours faire remonter la création de Clagny à la fin de 1674. Au reste, nous lisons au bas d'une vue de ce château: « Clagni est une maison de délices que le roy fit bâtir pour la première fois l'année 1674, à 200 pas de Versailles, sur le chemin de Paris. Le bastiment n'ayant pas été trouvé assez commode, le roy en fit faire un autre plus considérable l'année 1676... en cette présente année 1679, les dedans ne sont pas encore achevez.» — Bibliothèque impériale (Cabinet des estampes), Vue de Clagni par Perelle.

ouvrage, afin que tant de larmes, tant de violence, tant d'efforts que vous avez faits sur vous-même ne soient pas inutiles 1. "

Si Bossuet ne semblait pas douter de la sincérité de ce repentir, pourquoi la pauvre Marie-Thérèse, si longtemps malheureuse des infidélités du roi, se fût-elle montrée plus sceptique? Elle venait d'assister à la profession de foi de mademoiselle de La Vallière, madame de Montespan était touchée de la grâce, n'était-ce pas une nouvelle existence qui s'ouvrait pour elle? Habituée à tout souffrir sans se plaindre, heureuse toujours des moindres bontés de son époux, elle se sentit prise pour la pécheresse repentante d'une belle passion qu'elle lui témoigna avec plus de candeur que de convenance et de mesure. Elle envoyait savoir de ses nouvelles, et celleci de répondre au messager : « Remerciez bien Sa Majesté, et dites-lui que quoique aux portes de la mort, je me porte encore trop bien 2. » La marquise s'était jetée dans les bonnes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bossuet, Œuvres complètes (Versailles, 1818), t. XXXVII, p. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. II, p. 110. Lettre de madame de Maintenon à la comtesse de Saint-Géran.

œuvres, visitant les églises et les maisons religieuses; la reine ne trouve rien de mieux que de l'y accompagner. « La reine et madame de Montespan, écrit madame de Sévigné, furent lundi aux Carmélites de la rue du Bouloi plus de deux heures en conférence; elles en parurent également contentes; elles étoient venues chacune de leur côté, et s'en retournèrent le soir à leurs châteaux 1, » La reine ne la quittera plus. Elle va la voir le 11 juin à Clagny, reste une demi-heure dans sa chambre, passe dans celle de M. de Vexin, un des fils adultérins, qui était malade, et emmène ensuite sa rivale faire collation à Trianon. Trois jours après elle dinait avec elle et sa sœur madame de Fontevrault, aux mêmes Carmélites de la rue du Bouloi 2.

Cependant, douze cents ouvriers avaient été mis à Clagny. La présence de la marquise, qui s'etait sans doute établie au vieux château

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué), t. III, p.277. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Paris, mercredi 29 mai 1675.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., t. III, p. 297, 298. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Paris, vendredi 14 juin 1675.

« un petit bâtiment fort ancien 1, » stimulait le zèle de chacun, et les travaux se poussaient avec vigueur. Il fallait bien cet élément nouveau d'intérêt pour apaiser les rumeurs, les élans et les révoltes qui faisaient tempête au dedans d'elle. Les bâtiments sont à peine sortis de terre que l'on crie dejà merveille. «Le palais d'Apollidon ou les jardins d'Armide en sont une légère description. Pour moi, je me représente Didon qui fait bâtir Carthage. La femme de son ami solide (la reine) lui fait des visites, et toute la famille tour à tour<sup>2</sup>...» C'est madame de Sévigné qui dit cela. Quelque temps après, elle écrivait encore à sa fille : « Nous fûmes à Clagny; que vous dirai-je? c'est le palais d'Armide; le bâtiment s'élève à vue d'œil, les jardins sont faits. Vous connoissez la manière de Le Nostre. Il a laissé un petit bois sombre qui fait fort bien 3. Il v

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Vie de Jean-Baptiste Colbert (Cologne, 1695), p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué), t. III, p. 317. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Paris, mercredi 3 juillet 1675.

<sup>3 «</sup> Sa situation (de Clagny) est à costé d'un petit bois fort ancien, dont la beauté a engagé le roy à en faire la dépense...»—Mercure galant, novembre

a un bois entier d'orangers dans de grandes caisses; on s'y promène, ce sont des allées où l'on est à l'ombre; et pour cacher les caisses, il y a des deux côtés des palissades à hauteur d'appui, toutes fleuries de tubéreuses, de roses, de jasmins, d'œillets; c'est assurément la plus belle, la plus surprenante et la plus enchantée nouveauté qui se puisse imaginer: on aime fort ce bois 1, " Des Hollandais avaient été appelés pour construire des portiques, des berceaux, des cabinets; et c'est de Clagny que date cette architecture en treillages si savante, si tourmentée, qui n'a été abandonnée que de nos jours; plus ingénieuse que gracieùse, exercant d'ailleurs sur la nature une sorte de discipline et de contrainte qui alors était dans tout 2.

La terre de Clagny était d'une étendue assez restreinte et, lorsque le roi fit venir Le Nôtre,

1686; seconde partie, p. 86, 98, 99.—Un bois ne s'improvisant pas comme un parterre, la description de madame de Sévigné paraîtrait singulière sans cette explication.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Sévigné, *Lettres* (édit. Monmerqué), t. III, p. 361. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Paris, mercredi 7 août 1675.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dargenville, Voyage pittoresque des environs de Paris (Paris, 1768), p. 185.

celui-ci déclara qu'il n'y avait rien de bien à faire dans un espace aussi borné. Louis XIV eut bientôt trouvé le remède. Il fit l'acquisition de la propriété riveraine de Glatigny dont Clagny, à vrai dire, n'allait plus être qu'une annexe; car, sur le prix de quatre cent mille francs environ que coûtèrent les deux domaines, Clagny ne figure que pour un chiffre de soixante-quinze mille francs 1. Louis XIV. dans son horreur de l'exigu et du mesquin, ne sut jamais faire que des châteaux, même des moindres lieux de repos : on sait ce que devait être Marly à l'origine et ce qu'il devint. Un autre inconvénient auguel il était moins aisé de remédier et qui lui sauta aux yeux, c'était l'étroitesse de la cour. Mansart s'était apercu à temps de ce défaut de proportion, il avait voulu y aviser, mais il lui avait fallu suivre intégralement le projet tel qu'il avait été agréé. Le mécontentement de Louis XIV tout

<sup>1</sup> En examinant les registres des dépenses des bâtiments du roi, on voit que les terres de Clagny et de Glatigny coûtèrent d'achat 405,502 fr., et les constructions du château et des dépendances, les jardins y compris, 2,356,728 livres 7 sous 8 deniers. — J. A. Le Roi, Histoire des rues de Versailles (Versailles, 1861), 2° édition, p. 6.

en le désespérant, ne fit qu'éperonner ce génie plein de ressources; il s'y prit si bien que le château parut changé de place et arracha un cri d'admiration et de réparation au grand roi : « Il n'y a qu'un Mansart capable de faire un ouvrage aussi achevé 1. » Le plan de Clagny était, dans des proportions moindres, celui, à peu de choses près, dont on se servit pour le palais de Versailles. Comme Versailles, le château regardait l'est et l'ouest. Le pavillon du milieu occupait approximativement l'emplacement actuellement envahi par le boulevard un peu à l'ouest de la grille de Glatigny; les deux ailes s'étendaient, de chaque côté, là où s'échelonnent les constructions dont ce boulevard est/bordé 2. Ces

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Duehesne, Notice historique sur la vie et les ouvrages de Jules Hardouin Mansart (extrait du Magasin encyclopédique, an VIII (1805), numéro d'août. p. 617.

<sup>2</sup> M. Le Roi a déterminé d'une façon très-exacte l'emplacement du château et du domaine de Clagny, maintenant complétement recouvert de constructions ou coupé de rues. «Clagny s'étendait, ditil, d'un côté, de la rue du Plessis, où commençait l'étang qui portait le même nom, à l'avenue de Picardie, et, de l'autre, des bois de la butte de Picardie à l'avenue de Saint-Cloud. Du côté de l'avenue de Saint-

ailes étaient continuées par deux autres ailes en retour, n'ayant qu'un rez-de-chaussée et construites en arcades. Toute la décoration extérieure consistait en un ordre dorique portant un attique avec des combles à la Mansart <sup>1</sup>. Si Clagny ne fut pas, comme on l'a dit, le coup d'essai de Jules Hardouin, ce fut au moins le point de départ de ses

Cloud à la place où est aujourd'hui le lycée et les élégantes propriétés qui bordent cette avenue au nord, depuis la rue de l'Abbé-de-l'Épée jusqu'au carrefour de Montreuil, se trouvaient des bâtiments occupés par une écurie et une jolie ménagerie. »—J. A. Le Roi, Histoire des rues de Versailles (Versailles, 1861), 2° édition, p. 6.

¹ Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, t. II, p. 257.— Vie des fameux architectes, par M. D\*\*\* (d'Argenville), 1787, p. 367, 368.—Du mème, Voyage pittoresque des environs de Paris (Paris, 1768), p. 181, 183.—Hurtaut et Magny, Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs (Paris, 1779), t. II, p. 348, 349.— Mercure galant, novembre 1686; seconde partie, p. 86 à 98. — Les plans, profils et élévations du château de Clagny, du dessin de M. Mansart, architecte du roi, mis en lumière par M. Michel Hardouin, contrôleur des bâtimens de Sa Majesté, qui les a gravés lui-même (1680), in-fol.—Voir aussi deux Vues de Clagny, par Rigaud.

grandes conceptions et son premier chefd'œuvre '.

Clagny devait être une fiche de consolation pour cette maîtresse qu'on ne reverrait plus, puisque c'était l'arrêt du ciel, mais avec laquelle, en somme, on n'avait pas cessé de correspondre. Louis n'est préoccupé que de Clagny et des movens de le rendre plus digne de l'exilée. Colbert recoit lettre sur lettre. «...Madame de Montespan m'a mandé que vous avez donné ordre qu'on achète des orangers, et que vous lui demandez toujours ce qu'elle désire; continuez à faire ce que je vous ai ordonné là-dessus, comme vous avez fait jusqu'à cette heure 2... » Et sept ou huit jours après : « Continuez à faire ce que madame de Montespan voudra 3. » Pour l'argent ce n'est pas ce qui arrête : « La dépense est excessive, lui écrit-il à trois jours de distance,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il venait de construire l'hôtel de ville d'Arles, quand il reçut l'ordre de commencer les travaux de Clagny.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Œuvres de Louis XIV (Treutiel et Würtz, 1806), t.V, p. 533. Lettre de Louis XIV à Colbert; au camp de Gembloux, le 28 mai 1675.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., t. V, p. 535; au camp des Latines, le 5 juin 1675.

et je vois par là que pour me plaire rien ne vous est impossible. Madame de Montespan m'a mandé que vous vous acquittiez fort bien de ce que je vous ai ordonné, et que vous lui demandez toujours si elle veut quelque chose : continuez à le faire toujours 1. » Pareille recommandation et immuablement dans les mêmes termes : « ... Je suis trèsaise que vous avez acheté des orangers pour Clagny, continuez à en avoir de plus beaux, si madame de Montespan le désire 2. » Tout cela indique-t-il un cœur bien détaché? Au moins était-ce peu se conformer aux exhortations de Bossuet, qui écrivait de son côté: « Songez, Sire, que vous ne pouvez être véritablement converti, si vous ne travaillez à ôter de votre cœur non-seulement le péché, mais la cause qui vous y porte. La conversion véritable ne se contente pas seulement d'abattre les fruits de mort, comme parle l'Écriture, c'est-à-dire les péchés; mais elle va jusqu'à la racine, qui les feroit repousser

<sup>1</sup> Œuvres de Lovis XIV (Treuttel et Würtz, 1806), t. V, p. 536, 537; au camp des Latines, le 8 juin 1675.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., t. V, p. 538; au camp, sur la hauteur de Nay, le 15 juin 1675.

infailliblement si elle n'étoit arrachée '.

Louis XIV était sincère pourtant, il avait édifié son armée en faisant ses dévotions à la fête de la l'entecôte; madame de Montespan s'était également approchée de la sainte table 2: des deux parts, on avait dépouillé le vieil homme, restait à savoir si l'on ne broncherait pas au retour 3. Cette conversion avait rencontré plus de sceptiques que de gens confiants en sa durée. Nous avons entendu la réponse judicieuse et presque plaisante de Bourdaloue (si ce mot allait à un tel personnage); le monde pouvait-il se mon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bossuet, Œuvres complètes (Versailles, 1818', t. XXXVII, p. 82, 83. Lettre de Bossuet à Louis XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué), t, III, p. 290. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Paris, vendredi 7 juin 1675.

<sup>3 «</sup> L'on doit vous avoir mandé, écrit le marquis du Pas à M. de Feuquières, la sortie de la cour de Licidas (madame de Montespan), il est toujours à Paris, et les habiles prétendent que la chose est sans retour; voilà ce qui fait la grande affaire. > — Lettres inédites des Feuquières (Paris, 1845), t III, p. 249. Lettre de M. le marquis Antoine du Pas à M. le marquis Isaac de Feuquières; à Paris, le I9 avril 1675. — Cette lettre est une preuve de plus de l'infidélité des Souvenirs de madame de Caylus qui place, on l'a vu, cette rupture en 1676.

trer plus convaincu de l'action souveraine de la grâce que le saint prédicateur? Au début de cette aventure, madame de Scudéry écrivait à son ami Bussy, à la date du 16 avril : « Le roi et madame de Montespan se sont quittés, s'aimant, dit-on, plus que la vie, purement par un principe de religion. On dit qu'elle retournera à la cour sans être logée au château, et sans voir jamais le roi que chez la reine. J'en doute, ou que du moins cela puisse durer ainsi, car il y auroit grand danger que l'amour ne reprit le dessus. » Et Bussy de lui répondre : « Je sais la retraite de madame de Montespan, mais ce que je sais aussi, c'est qu'elle ne demeurera à la cour que comme maitresse; car on ne remporte la victoire sur l'amour qu'en fuvant 1. » En effet tout était là : rentrer ou ne pas rentrer à la cour.

Trop de gens étaient intéressés à ce qu'elle y rentrât pour qu'il y eût quelque probabilité de l'en tenir à distance. Il eût fallu que madame de Montespan se démit de sa charge

<sup>1</sup> Lettres de Bussy-Rabutin, supplément, première partie, p. 184, 185. — Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué), t. III, p. 265, 266. Lettre de madame de Sévigné à Bussy; à Paris, ce 10 mai 1675.

de surintendante de la maison de la reine; et ce n'était pas le moment de l'en dépouiller, quand son repentir lui avait conquis l'affection de sa royale maîtresse. Et, d'ailleurs, était-il donc impossible que le roi et la marquise se vissent sans scandale et en toute hounéteté? Rien ne pouvait effacer le passé et empêcher que le petit duc du Maine et le comte de Vexin ne fussent à l'un et à l'autre et n'eussent établientre leurs auteurs un lien, que l'expiation épurerait sans doute, mais qu'elle était impuissante à anéantir. Le tout était d'éviter les occasions de rechute, ce qui était aisé aussitôt qu'on le voulait sincèrement.

Fort de ces bonnes raisons, le roi, dès avant son retour, avait décidé que la marquise reparaîtrait à Versailles. Ce parti-là ne lui avait pas été conseillé par Bossuet, qu'il s'était bien gardé de consulter. Le prélat, averti de ce qui se passait, va avec son élève au-devant de Louis XIV, à huit lieues de Versailles, et se présente, le visage sérieux, empreint d'une tristesse qui avait bien sa signification. Mais le prince coupa court à des remontrances qu'il prévoyait et dont il n'était pas disposé à tenir compte : « Ne me dites rien, j'ai

donné mes ordres pour qu'on prépare au château un logement à madame de Montespan 1.»

Le roi arriva le dimanche 21 juillet, et la cour reprit son train accoutume. Si madame de Montespan y avait reparu, ce n'était pas sur le pied d'autrefois; elle n'était plus, elle ne devait plus être qu'une amie, mais une amie dont la société était encore précieuse et dont on n'eût pas eu la force de se priver. « L'attachement est toujours extrême ; on en fait assez pour fâcher le curé et tout le monde, et peut-être pas assez pour elle, car dans son triomphe extérieur il y a un fond de tristesse. Toutes les dames de la reine sont précisément celles qui forment sa compagnie; on joue tour à tour chez elle, on y mange; il y a des concerts tons les soirs 2... " Tout se passait en parfaite honnêteté, et, si les incrédules comptaient sur un rapprochement inévitable, une lettre de la même madame de Sévigné, datée du 11 septembre, annoncait, en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le cardinal de Bausset, *Histoire de Bossuet* (Paris, 1830), t. II, p. 139.

<sup>2</sup> Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué), t. III, p. 346. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Pariz, ce mercredi 31 juillet 1675.

revanche, chez le roi le ferme propos de persister dans cette affection innocente, en même temps que le chagrin chez la marquise de le trouver si affermi <sup>1</sup>. L'année s'acheva de la sorte. Une circonstance heureuse, le *Jubilé* vint au secours de leur mutuelle faiblesse. La dévotion prit la place des préoccupations mondaines. La solennité de Pâques ne laissa pas davantage au relâchement et à la tiédeur le loisir de se substituer à toute cette ferveur. Le roi fit ses pâques, et, presque aussitôt<sup>2</sup>, il repartait pour l'armée, tandis que madame de Montespan allait se baigner à Bourbon.

La prise de Bouchain, d'Aire et de Condé signala la présence de Louis à la tête de ses troupes. Mais il était revenu dès le 8 juillet. « Le roi arrive ce soir à Saint-Germain, et par hasard madame de Montespan s'y trouve aussi le même jour. J'aurois voulu donner un autre air à ce retour, puisque c'est une pure amitié<sup>3</sup>. » L'on marche, et cela se devine, un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué), t. III, p. 463, 464. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Orléans, mercredi 11 septembre 1675.

<sup>2 16</sup> avril 1676.

<sup>3</sup> Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué),

peu à l'aveuglette, et il serait difficile de préciser le moment exact d'une rechute qui ne saurait pourtant être reculée. « Enfin elle revint, raconte Mademoiselle, et le roi l'alla voir à Clagny, et madame de Richelieu disoit : « Je \* suis toujours en tiers, » apparemment ce tiers ne dura pas longtemps. Madame de Montespan eut mademoiselle de Blois et M. le comte de Toulouse, qui furent nourris chez madame d'Arbon, femme de l'intendant de M. Le Tellier et on les y tint fort cachés 1. » Madame de Caylus, qui ne raconte d'ailleurs que par ouï-dire, tout en confondant les époques, donne un même dénoûment à l'entrevue. « ... Le roi vint donc chez madame de Montespan, comme il avoit été décidé; mais insensiblement il la tira dans une fenêtre; ils parlèrent bas assez longtemps, pleurèrent et se dirent ce qu'on a accoutumé de dire en pareil cas; ils firent ensuite une profonde révèrence à ces vénérables matrones, passèrent dans une autre chambre, et il en advint

t.IV, p. 372. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Paris, mercredi 8 juillet 1676.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mademoiselle de Montpensier, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXVIII, p. 489.

madame la duchesse d'Orléans, et ensuite le comte de Toulouse 1. » Et l'aimable comtesse ajoute : « Je ne puis me refuser de dire ici une pensée qui me vient dans l'esprit, il me semble qu'on voit encore dans le caractère, dans la physionomie et dans toute la personne de madame la duchesse d'Orléans des traces de ce combat de l'amour et du jubilé. »

Madame de Maintenon, qui avait pris fort à cœur la conversion du roi², et qui ent voulu sans doute d'autres mesures pour rendre impossible tout retour, n'avait que trop bien prévu ce qu'il devait advenir. A ses yeux, Bossuet n'était pas sans reproches: au moins avait-il fait preuve de plus de zèle que de clairvoyance. « Je vous l'avois bien dit, écrit-elle à la comtesse de Saint-Géran, que M. de Condom joueroit dans toute cette affaire un personnage de dupe! Il a beau-

<sup>4</sup> Madame de Caylus, Sourenirs Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 448.—Mademoiselle de Blois naquit le 4 mai 1677. et le comte de Toulouse, le 6 juin 1678.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806, t. 11, p. 45. Lettre de madame de Maintenon à l'abbé Gobelin; à Monteleone, ce 8 mai.

coup d'esprit, mais il n'a pas celui de la cour. Avec tout son zèle, il a précisément fait ce que Lauzun auroit eu honte de faire. Il vouloit les convertir, et il les a raccommodés; c'est une chose inutile que tous ces projets; il n'y a que le père de La Chaise qui puisse les faire réussir. Il a déploré vingt fois avec moi les égaremens du roi; mais pourquoi ne lui interdit-il pas absolument les sacremens 1? » Madame de Maintenon fait sans doute allusion à une circonstance qui, si elle ne fut pas inventée à plaisir, métamorphoserait Bossuet en une sorte de Géronte de comédie et d'entremetteur ingénu.

« Le roi, dans le fond, a toujours été, raconte La Fare, un prince religieux et timoré. Il rencontra par hasard, un jour, le saint sacrement que l'on portoit à Versailles à un de ses officiers. Il l'accompagna pour l'exemple jusque chez le mourant, et ce spectacle le toucha si fort, qu'à son retour il ne put s'empêcher de faire part à sa maî-

<sup>1</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. II, p. 116, 117. Lettre de madame de Maintenon à madame de Saint-Géran; à Versailles, lundi. 1676.

tresse du trouble de sa conscience. Elle dit qu'elle étoit aussi touchée de repentir, et ils résolurent de se séparer. L'évêque de Meaux fut appelé pour les aider dans ce dessein : la dame partit pour Paris, et l'évêque, après avoir eu plusieurs conférences avec le roi, et après avoir fait durant huit jours plusieurs voyages à Paris, dans lesquels il porta sans le savoir des lettres qui ne parloient rien moins que de dévotion, fut bien étonné quand il la vit de retour à Versailles, et plus encore quand de ce raccommodement il vit naître M. le comte de Toulouse, le dernier des enfans que madame de Montespan a eus du roi... 1 y a, dans ce récit de La Fare, presque autant d'inexactitudes que de mots. Quoique avant une charge près de Monsieur, il allait peu à la cour, où il n'était pas sur le meilleur pied, et il n'est pas étonnant qu'il confonde les temps et les faits. Ainsi, la cause de ce retour éphémère vers Dieu n'est pas celle qu'il suppose; ainsi Bossuet n'était que M. de Condom et pas encore l'évêque de Meaux. Il serait étrange que la seule circonstance vraie fût

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Fare, Mémoires (Michaud et Poujoulat). t. XXXII, p. 288.

ce va-et-vient de billets doux, dont le prélat se fût fait, dans sa candeur, le messager fidèle. Au moins ce rapprochement amer de la gouvernante entre Bossuet et un Lauzun donnet-il à tout cela quelque apparence.

Quant au refus des sacrements, madame de Maintenon en parle fort à son aise. La position n'est pas aussi commode qu'elle semble le croire, pour un pauvre confesseur qui, serré entre son devoir et sa place, voudrait bien tout accommoder, les affaires du ciel et les siennes propres, et celles également de son ordre. C'étaient les jésuites qui avaient le monopole de la conscience du roi, et, avant tout, il ne fallait pas le compromettre par une exagération de zèle et des rigueurs intempestives. Là où la sévérité janséniste n'eût transigé à aucun prix, ces pères ne repoussaient pas tout tempérament en accord avec la faiblesse humaine. Mais, devant un scandale permanent, une liaison persistante, la contenance du confesseur devenait des plus délicates, et il est curieux de voir comment il tournait la difficulté, quand il la tournait. De 1649 à 1715 Louis XIV eut cinq directeurs : le père Paulin d'abord, puis le père Annat (qui en faveur du Formulaire

tolérait mademoiselle de La Vallière 1), et Ferrier<sup>2</sup>, dont la rigidité n'était pas non plus sans accommodements. L'abbé Le Camus (cet abbé Le Camus, qui, en son temps, avait été accusé d'avoir baptisé un cochon à Roissy) et le père Ferrier visitaient un jour Versailles, pièce à pièce et dans ses moindres recoins. Une porte résiste et les arrête au beau milieu de leur promenade. Cependant, on s'obstine et l'on triomphe de l'obstacle. Ils entrent et se trouvent en face d'un tableau d'assez grande dimension, représentant Louis XIV en conquérant, jeune, brillant, dans tout l'enivrement de la victoire, contemplant avec amour une femme étendue sur des fleurs et qui n'était autre que madame de Montespan. «Cela vous regarde, dit malignement le futur cardinal au confesseur. -Qui? moi! je n'ai rien vu, répondit vivement le jésuite en baissant les veux 3.

<sup>1</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits, 1666), t. XXXIV, f° 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Œuvres de Louis XIV (Treuttel et Würtz, 1806), t. VI, p. 361.

<sup>3</sup> Barrière, Tableaux de genre et d'histoire (Paris, 1828), p. x; Manuscrit inédit d'un contemporain de Louis XIV.

Au père Ferrier avait succèdé le père de La Chaise, personnage doux, conciliant, surnommé, dans un mouvement de mauvaise humeur, par madame de Montespan, « La Chaise de commodité 1, » mais que Le Tellier devait faire regretter. Bossuet s'était un instant substitué à lui, et cet empiétement sur ses attributions lui avait sauvé, pour une fois, les difficultés de la tâche 2. Que ne pouvait-il lui venir aussi bien en aide dans la suite! Trois ans plus tard, en 1678, après la prise de Gand et d'Ypres, le confesseur ne trouvait d'autre moven, effectivement, d'échapper aux embarras de sa position que de faire le malade à Lille; du moins en fut-il accusé. C'était quelques jours avant Pâques; à défaut de son confesseur ordinaire, le roi envoya chercher le père Champ, un jésuite, mais un jésuite rigide celui-là, plein de lumières, et qui avait, à la mort d'Annat, décliné cette succession périlleuse, quelques instances que lui fissent les pères de sa compa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Fare. *Mémoires* (Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 288.

Bossuet, Œuvres complètes (Versailles, 1818), t. XXXVII, p. 85. Lettre de Bossuet à Louis XIV. 1675.

gnie. Il arriva, cette fois encore, ce qui était arrivé déjà en 1675; comme l'abbé Lécuyer, le père Champ refusa net l'absolution devant l'obstination dans un lien réprouvé 1. Mais pour en agir de la sorte, il fallait n'être pas confesseur en titre, il fallait n'avoir pas voulu l'être.

Quoi qu'il en soit, Clagny s'élevait comme par enchantement. Ses jardins étaient charmants et faisaient l'admiration générale. Il y avait surtout une ménagerie dont on parlait comme d'une huitième merveille. On sait l'amour pour les bêtes que professaient les grandes dames du xvu° siècle : il fallait avoir sa ménagerie². Louis XIV donne à la duchesse

<sup>1</sup> Marquis de Sourches, Mémoires Adhelm Bernier, t. I, p. 89; t. II. p. 223. — Le père Champ ou de Champs, auteur du traité De Hæresi janseniana, qui fut successivement professeur du prince de Conti pour la rhétorique, la philosophie et la théologie, recteur du collége de Paris, trois fois provincial et ensuite supérieur de la maison professe, est présenté ailleurs comme un homme fin et que la cour trouva trop fin, ce qui lui fit préférer le père de La Chaise. — Le père André, Documents inédits pour servir à l'histoire de la philosophie du XVIII<sup>e</sup> siècle (Charma et G. Mancel), 1857, t. I, p. 131.

2 Toutes les femmes n'étaient pas en état d'avoir

de Bourgogne une ménagerie à Trianon '; nous avons vu l'abbé de Chaulieu chercher des recrues à celle de la duchesse de Bouillon '. C'est Dangeau, ce parfait et raffiné courtisan, qui se charge de peupler de ses deniers la ménagerie de la favorite. « Il a commencé la ménagerie de Clagny : il a ramassé pour deux mille écus de toutes les tourterelles les plus passionnées, de toutes les truies les plus grosses, de toutes les vaches les plus pleines, de tous les moutons les plus frisés, de tous les oisons les plus oisons, et fit hier passer en revue tout cet équipage, comme celui de Jacob, que vous avez dans votre

leur ménagerie. Mais c'était être bien dépourvue que de n'avoir pas à montrer un ou deux animaux rares. La fameuse mademoiselle de Scudéry possédait deux caméléons qui lui avaient été expédiés d'Égypte et que les poëtes célébrèrent, aussi bien qu'une pigeonne dont la mort donna naissance à plus d'une élégie, entre autres à un: « Placet de la pigeonne morte, au roy.» Genest, Poésies à la louange du roy (chez Pierre le Petit, 1674), p. 32, 33, 36.

1 Madame du Noyer, Lettres historiques et galantes

(Amsterdam, 1720, t. I. p. 261.

<sup>2</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 168, 169. Lettre à madame de Bouillon; à Aix, le 31 octobre 1681.

cabinet de Grignan 1. » La marquise aimait les bêtes au point de s'en faire des joujoux : « Elle atteloit six souris à un petit carrosse de filigrane, et s'en laissoit mordre ses belles mains 2, » nous apprend madame de Maintenon. Elle avait sa volière dejà à Saint-Germain, et son amant n'avait pas dédaigné d'entrer dans les détails les plus minutieux à cet égard. « Vous ne m'avez rien mande, marquait-il à Colbert, dans toutes les lettres que vous m'avez écrites, touchant le travail qu'on fait à Saint-Germain, sur les terrasses de l'appartement de madame de Montespan. Il faut achever celles qui sont commencées et accommoder les autres; l'une en volière pour y mettre des oiseaux, et pour cela il ne faut que peindre la voûte et les côtés, et mettre un fil de fer à petite maille, qui ferme du côté de la cour, avec une fontaine en bas, pour que les oiseaux puissent boire; à l'autre, il faudra la peindre et ne mettre qu'une fou-

<sup>1</sup> Madame de Sévigné, Lettres édit. Monmerqué, t. V, p. 66. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Paris, mercredi 18 novembre 1676.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. V. p. 217. Lettre de madame de Maintenon à madame de Cavlus : 25 janvier 1718.

taine en bas, madame de Montespan la destinant pour y mettre de la terre et en faire un petit jardin. Mandez-moi ce que vous avez fait là-dessus jusqu'à cette heure 1. »

Nous avons vu, dès le début, Jules Hardouin aux prises avec des difficultés que surmonte son génie. Mais des épreuves d'un autre genre l'attendaient. Il existe une lettre de Mansart à Colbert, en date du 10 septembre 1677, aussi curieuse par sa teneur que par son orthographe, où il annonce au ministre une grève d'ouvriers, comme on dirait de nos jours. ... Vous scaures, monseigneur, que tous les taileurs de piere ont tous quite le bâtiment, et il ny a na pas une seulle qui travaille depuis lundy e midy, fondant leur revolte sur ce qui dise que l'on leur doit quatre semaine, et quapesolument il ne travaileront pas qu'il ne soit péié, ce qui cose un grand désordre dans le bâtiment dont jay cru vous devoir doner avis 2. » Ce n'est pas la première mutinerie de ce genre dont on trouve trace dans

<sup>1</sup> Œuvres de Louis XIV (Trenttel et Würtz, 1806), t. V, p. 514, 515. Lettre de Louis XIV à Colbert; Nancy, le 26 septembre 1673.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delort, Mes Voyages aux environs de Paris, t. II, p. 98.

les écrits du temps, et Guy Patin, dix-sept ans auparavant, signale une émeute d'ouvriers contre laquelle on dut sévir énergiquement 1. Nous n'avons pas la réponse de Colbert à Mansart, et nous ne savons si elle fut dans le goût de celle que Louvois faisait dans la suite à Pitter, le même qui exécuta la plus grande partie des travaux de terrassements de Versailles. Des sommes énormes lui étaient dues, il demandait de l'argent sans en obtenir; un jour Louvois, ennuvé de ses continuelles doléances, le pavait de cette étrange boutade : « On sait qu'un entrepreneur est un animal plaintif 2. » Quoi qu'il en soit de la passagère rébellion dont il est question dans la lettre de Mansart, Clagny ne laissa pas que de se poursuivre, et s'achevait à la fin de 1679, en 1680 au plus tard.

Madame de Montespan ne jouit, longtemps, de Clagny qu'en la qualité de locataire, une locataire qui ne payait pas de loyer et n'avait point à se préoccuper de l'entretien des maisons et des jardins. Le roi avait voulu sans

<sup>1</sup> Lettres de Guy Patin (Paris, 1846', t. III, p. 219. Paris, le 8 juin 1660.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. A. Le Roi, *Histoire des rues de Versailles* (Versailles, 1861), 2º édition, p. 590.

doute, par un raffinement charmant, ne faire le présent que lorsqu'il serait digne en tout point de celle à laquelle il le destinait. Ce fut au commencement de 1685 qu'il mit fin à cette occupation transitoire par une donation des terres de Claguy et de Glatigny enregistrée à la chambre de sComptes et à la cour des Aides. Ces terres étaient substituées au duc du Maine et à ses enfants mâles, et, à leur défaut, à la postérité masculine du comte de Toulouse, à l'extinction de laquelle elles étaient reversibles à la couronne. Par le fait même, le roi cessait d'avoir à sa charge l'entretenement de la maison, des jardins et du parc et en laissait le soin et le poids à la donataire 1. Ainsi Clagny, destiné à être le lieu de retraite de la somptueuse pécheresse, ne fut pour la favorite que la consécration de sa victoire. Cette splendide demeure, à deux cents pas de Versailles, dont elle était en quelque sorte un raccourci, ne pouvait, en effet, être le séjour d'une disgraciée. Aussi, la marquise sentit-elle, lorsque tout fut fini entre elle et

<sup>1</sup> Dangeau, Journal, t. I. p. 147: mardi 3 avril 1685. —Marquis de Sourches, Mémoires 'Adhelm Bernier, 1836', t. 1, p. 24.

le roi, qu'il n'y avait plus lieu de rester à Clagny: elle abandonna au duc du Maine ce palais qui avait englouti déjà tant d'argent et où sa belle-fille allait tant en dépenser encore dans des fêtes et des divertissements que cependant dépasseront les magnificences de Sceaux.

Cela ne se fit pas sans quelque révolte intérieure. Madame de Montespan, malgré sa hauteur, son arrogance, n'agit pas autrement que La Vallière et demeura trop longtemps pour sa dignité en un pays où ellen'était que soufferte, et fort impatiemment même. Toutefois, la religion, l'orgueil, la raison prirent le dessus d'un reste d'attrait et de faiblesse. Elle s'était retirée à Saint-Joseph; elle pria son ancien persècuteur, son consolateur désormais, M. de Meaux, de dire au roi sa résolution. On ne lui laissa pas le temps de se raviser. Le grand appartement des bains qu'elle occupait à Versailles fut donné à son fils le duc du Maine<sup>4</sup>, qui laissa le sien à mademoiselle de Blois; on disposa également

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il le quitta, un an après, pour loger dans l'aile neuve, sur l'appartement de Mademoiselle. — Dangeau, *Journal*, t. IV, p. 26; 15 février 1692.

de son appartement de Fontainebleau. Elle ne s'attendait pas à tant de célérité et ne put s'empêcher de témoigner qu'on s'était un peu hâté de la démeubler1. Ce fut le duc du Maine, assure Saint-Simon, qui se chargea d'annoncer à la pauvre femme que l'heure de la retraite avait sonné pour elle, et Bossuet n'eut qu'à achever ce qui avait été si impitoyablement commencé <sup>2</sup>. Que M. du Maine ne ressentit pas pour madame de Montespan une affection très-vive, cela se pent; mais qu'il ait joué le rôle qu'on lui prête avec cette dureté inexorable, rien n'est moins dans la mesure prudente et doucereuse de son esprit. Nous avons sous les yeux une lettre où il parle de sa mère avec un grand sentiment de convenance et de respect, et où il entend que sa volonté soit observée avec le dernier scrupule<sup>3</sup>. Tout cela peut n'être qu'extérieur; mais s'il eut à préparer la marquise à un

t Dangeau, Journal, t. III, p. 300, 325, 338; 15 mars, 15 avril, 19 mai 1691.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires, (Chéruel), t. VI, p. 40; t. XIII, p. 32.—Madame du Noyer, Lettres historiques ct galantes Amsterdam, 1720, t. I, p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Depping, Correspondance administrative de Louis XIV, t. 1V, p. 768. Lettre du duc du Maine à de Harlay: à Versailles, ce 26 avril 1695.

exil éternel, il y dut apporter des ménagegents infinis. Quoi qu'il en soit, l'abandon de Clagny, comme nous venons de le dire, était la conséquence naturelle de ce premier renoncement, et la favorite évincée se partagea désormais entre Saint-Joseph, Fontevrault, Antin, et les Eaux de Bourbon où elle devait mourir<sup>1</sup>.

¹ La communauté de Saint-Joseph, rue Saint-Dominique, qu'elle avait bâtie, fut sa vraie demeure. Son appartement, bien que dans l'enceinte du couvent, avait pourtant un accès par une courparticulière. C'est à même cet assez vaste local que madame du Deffand, plus tard, s'arrangea un appartement plus restreint où elle n'en reçut pas moins toute l'élite de la société du xviii\* siècle.

Les precepteurs du duc du Maine. - Chevreau. - De Court. -Malezieu. - Le prince envoie sa chasse aux Jésuites. -Remerciments en vers grecs. - M. du Maine et l'Académie. - La duchesse du Maine astronome. - Anastasie Serment, - Liee avec Quinault. - Propos de Pavillon. -Elle baise la main du grand Corneille .- Madrigal qu'il lui adresse.-Réplique de la demoiselle.-Voyage à Naples.-Elle quitte Grenoble et part pour Paris. - Pourquoi elle y vient .- Un troisième galant .- Sa chienne Blanquette .-Charles Genest,-Elle lui apprend à faire des vers.-Genest à la recherche d'une belle main. - Il s'embarque. - Capturé par les Anglais et amené à Londres. - Instituteur et maquignon .- Il entre au service de M. de Nevers .- Ode sur la conquête de la Hollande. - Mot du père Ferrier. -Genest se fait abbé.-Genest cartésien. - Bossuet le prend en amitié. - Un nez phénoménal. - L'abbé va sur les brisées du marquis d'Hoquincourt.-Le joueur de gobelets.-Passion des princes pour le dessin. - Maison de Genest au Plessis-Piquet .- Le valet des Feuillants boit son vin. -Châtenay.- Le duc et la duchesse du Maine chez Malezieu .- Fêtes .- La pyrotechnie au xviie siècle .- L'observatoire de Châtenay. - La comédie à Clagny. - Pénélope. - La duchesse du Maine monte sur la scène avec Baron. - Joseph. - Larmes qu'il fait verser. - M. le Duc se fait fort de ne pas pleurer. - Vaincu dès le premier acte. -La ville moins sensible que la cour-

La duchesse du Maine ne se révéla pas de prime abord. Madame de Maintenon s'était vite aperçue de son peu de religion, mais la jeune princesse aimait à l'adoration son mari, qui l'aimait comme un fou, et le bonheur de sou fils d'élection faisait passer sur bien des choses.

Li D'ailleurs, cette enfant, trop tôt mariée, avait à soutenir les assauts et les fatigues de grossesses successives qui devaient l'épuiser sans la tuer. Ces grossesses ne l'empêchaient pas, toutefois, de prendre sa part des plaisirs qui bourdonnaient autour d'elle : si elle n'allait pas à eux, ils venaient à elle, et le bal se donnait dans sa propre chambre, elle dans son lit et regrettant fort de n'être que spectatrice. « Le 21, écrit le Mercure, il v eut bal chez madame la duchesse du Maine. Il dura depuis onze heures et demie jusqu'à trois. Il y avoit grand nombre de masques. Lorsque madame la duchesse de Bourgogne fut arrivée, M. de Malezieu, sous l'habit de Saturne, à la tête de plusieurs des plus considérables des divinités, vint réciter quelques vers à madame la duchesse de Bourgogne, faits à la louange de cette princesse; la collation fut servie sur un grand nombre de corbeilles. Cette princesse a donné vingt fois de pareils bals depuis l'ouverture du carnaval <sup>1</sup>. <sup>3</sup> Madame du Maine était alors enceinte pour la quatrième fois <sup>2</sup>, et avait perdu ses trois premiers nés qui furent peut-être victimes d'une turbulence peu d'accord avec sa situation.

Le nom de Malezieu nous amène tout naturellement à parler de ce personnage, la première et la plus importante figure de cette petite cour qui lui dut ses fêtes les plus ingénieuses. Lorsque le jeune duc du Maine vint à graudir, l'on songea à l'entourer de gens en état de développer cette intelligence précoce et qui semblait tant promettre. On avait d'abord jeté les yeux sur Pavillon, trop indépendant pour accepter aucune chaîne 3. A son refus, trois hommes d'une égale érudition, quoique dans des genres différents, furent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mercure galant, février 1700, p. 131, 232, 282. — Dangeau, Journal, t. VII, p. 232, 262, 263; 16 janvier, 21, 23 février 1700.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces trois enfants étaient mademoiselle de Dombes, née le 11, morte le 26 septembre 1694; Louis-Constantin, né le 27 novembre 1695, mort le 28 septembre 1698; et mademoiselle d'Aumale, morte le 21 août 1699.—Le père Anselme, Histoire généalogique de la maison de France (Paris, 1736), t. I. p. 194, 195.

<sup>\*</sup> Œuvres d'Étienne Pavillon (Amsterdam, 1750), t. I. p. LXV, LXXVII.

appelés près du prince. Le savant Chevreau, dont la persuasion et l'éloquence avaient triomphé des scrupules de la duchesse d'Orléans et décidé une conversion à laquelle la politique eut sans doute aussi sa part 1, était dėja installė comme précepteur, quand Court et Malezieu durent quitter leur retraite et leurs affaires, pour se consacrer exclusivement à l'éducation de M. du Maine. Nous dirons peu de choses de Court, savant modeste. réservé, un peu sauvage même, vivant à Versailles en vovageur qui ne doit qu'y passer. L'abbé Genest nous le présente comme un sage : c'est le philosophe chrétien dans ce qu'il a de doux, d'onctueux, de bienveillant et de détaché 2. Quoique également indiques au choix du roi par M. de Montausier et Bossuet. ces deux hommes n'avaient d'autre ressem-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'abbé Lambert, Histoire littéraire du règne de Louis XIV (Paris, 1751), t. I, p. 556 à 562. — Titon du Tillet, Le Parnasse françois, second supplément (1743-1755), p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'abbé Genest, Portrait de M. de Court (Paris, 1696).—Le duc du Maine l'avait fait son secrétaire des commandements. Court mourut le 16 août 1694 d'une fièvre violente, au camp de Vignemont, près de Huy, où il avait suivi le prince. Il n'avait que quarante et un ans.

blance qu'un commun amour de la science et des lettres. Nicolas Malezieu par sa souplesse, une amabilité qui métamorphosait le plus souvent le savant en étourdi, avait tout ce qu'il fallait pour réussir à la cour, et v réussit pleinement. Il sut conquérir l'estime et l'affection de son élève qui, l'éducation finie, se l'attacha à un autre titre. Madame du Maine, ravie de trouver dans le même personnage un esprit supérieur et un esprit charmant, un astronome qui était également un poëte, une sorte de Protée, prêt à prendre toutes les formes et tous les habits, le compas du mathématicien ou la houlette du berger d'églogue, selon qu'elle était sérieuse ou désœuvrée, ayant autant de ressources qu'elle avait de fantaisies; madame du Maine, disons-nous, l'institua son grand maître des cérémonies, l'instigateur, l'ordonnateur infatigable de ses plaisirs, tâche laborieuse, ardue, qu'il sut remplir durant plus de trente années sans paraître un instant audessous de ce qu'on attendait de lui.

« La princesse, dit l'un des intimes les plus illustres de la cour de Sceaux, aimoit à donner chez elle des fêtes, des divertissemens, des spectacles: mais elle vouloit qu'il y en-

trât de l'idée, de l'invention, et que la joie eût de l'esprit. Malezieu occupoit ses talens moins sérieux à imaginer ou à ordonner une fête, et lui-même v étoit souvent acteur. Les vers sont nécessaires dans les plaisirs ingénieux; il en fournissoit qui avoient toujours du feu, du bon goût et même de la justesse. quoiqu'il n'y donnât que fort peu de temps et ne les traitât, s'il faut le dire, que selon leur mérite. Les impromptus lui étoient assez familiers, et il a beaucoup contribué à établir cette langue à Sceaux, où le génie et la gaieté produisent assez souvent ces petits enthousiasmes soudains. En même temps, il étoit chef des conseils du duc du Maine, à la place de d'Aguesseau et de Guibert, conseillers d'État, qui étoient morts, et il étoit chancelier de Dombes, premier magistrat de cette souveraineté. L'esprit même d'affaire ne s'étoit pas refusé à lui 1. »

Il eût été assez étrange que le duc du Maine qui, dès l'âge de sept ans, traduisait Florus et Justin, se fût plu, sous trois maîtres comme Chevreau, Court et Malezieu, à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fontenelle, Œuvres complètes Belin, 1818, t. I, p. 385. Éloge de Malezieu.

démentir les légitimes espérances qu'il avait laissé concevoir au point de départ. Il en advint tout autrement. Elevé dans la vénération et l'amour de l'antiquité, il maniait la langue d'Horace et de Santeuil 1 comme la sienne propre; celle d'Homère et de Pindare ne lui était pas moins familière. Un jour qu'il avait envoyé sa chasse au collége des Jésuites de Paris, le père Le Tellier, alors recteur, sentant qu'une pareille politesse ne pouvait demeurer sans remercîment, allait de chambre en chambre stimuler la verve poétique des jeunes préfets. Le père André fit un compliment en vers grecs : «Je n'avois pas, dit-il, le temps d'en faire de latins 2. » Mais encore fallait-il avoir la certitude d'être entendu.

Au moment de choisir un successeur à l'auteur du Cid et de Polycucte, Racine, qui était alors directeur de l'Académie, demanda qu'on voulût bien reculer l'élection de quinze jours : M. du Maine avait manifesté quelque désir de se mettre sur les rangs, et c'était

<sup>1</sup> Le Poële sans fard (1701), p. 62, satire xvii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le père André, Documents inédits pour servir à l'histoire de la Philosophie du XVIII siècle Charma et G. Mancel, 1857), t. II, p. 352.

là un honneur trop inespéré pour n'être pas pris en grande considération par la compagnie. Le délai, on le pense bien, fut accordé tout d'une voix. On ne s'en tint pas là, et Racine fut chargé d'assurer le prince que, quand il n'y aurait pas de place vacante, il n'y auroit point d'académicien qui ne fût bien aise de mourir pour lui en faire une 1... « Nos prédécesseurs, remarque plaisamment d'Alembert, étaient, comme l'on voit, autant de Décius, prêts à s'immoler pour l'honneur de la patrie. Mais le protecteur de l'Académie se montra plus difficile en cette occasion que l'Académie même ; la grande jeunesse de M. le duc du Maine empêcha le roi de donner son consentement à cette élection; et les mânes de Corneille furent privées de l'honneur d'être louées par un prince 2. » En somme, l'Académie s'était ouverte nombre de fois à des candidats qui n'avaient pas plus de titres, avec un savoir moins réel et une prédilection moins sincère pour les lettres. Le duc du Maine les aimait avec entraînement.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marmontel, Choix de pièces tirées des anciens Mercures et des autres journaux, t. XXVII, p. 177, 178.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Alembert, Œuvres complètes Belin, 1821), t. II, p. 516. Éloge de J. d'Estrées.

et ne sut pas toujours s'arracher à leur séduction, même dans les passes les plus impérieuses et les plus critiques.

Au moins, sur ce point, les deux époux étaient-ils d'accord. Madame du Maine, au sein des dissinations et des frivolités de sa vie bondissante, avait des retours subits et passionnés vers l'étude. Il fallait alors que Malezieu lui traduisit à livre ouvert Virgile, Térence Sophocle, Euripide, coupant ses lectures par des remarques lumineuses sur ces anciens qu'il possédait à fond 1. Ou bien, c'étaient des observations astronomiques, des calculs, des déductions à perte de vue qui eussent effrayé l'esprit le plus brisé à cette gymnastique, et dans lesquels la jeune femme se plongeait avec une sorte de furie. « S'il n'eût pas été assez savant, dit encore Fontenelle, il ent été obligé de le devenir toujours de plus en plus pour faire sa cour et pour suivre les progrès de qui prenoit ses instructions 2. »

Faisons la part de l'exagération et de la flatterie. Fontenelle lisait ces lignes en pleine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mercure galant, septembre 1709, p. 83 à 88. Lettre sur M. de Malezieu.

<sup>2</sup> Fontenelle, Œuvres complètes (Belin, 1818), t. I, p. 386. Éloge de Malezieu.

Académie, et il savait bien que ses paroles retentiraient jusqu'à Sceaux. De son côté, Lassay, qui n'avait pas pardonné au duc et à la duchesse du Maine, malgré le bon accueil dont il avait ensuite été l'objet, les difficultés qu'ils avaient antérieurement soulevées contre son mariage, Lassay veut que tout ce grand savoir de sa fantasque belle-sœur soit pur artifice, et l'écho plus ou moins fidèle de son perpétuel souffleur. « ... C'est un enfant de douze ans, dit-il, dont Malezieu s'est tellement rendu maitre de l'esprit, que non-seulement il la fait agir et parler comme il veut, mais il la fait penser, et elle ne juge des personnes et des choses que suivant l'idée qu'il lui en donne. Quand elle soutient une opinion, ce qu'elle fait avec beaucoup trop de vivacité, et pourtant avec une éloquence naturelle, et des paroles assez choisies, il est si aisé de voir qu'elle ne fait que répéter ce que cet homme lui a appris, et particulièrement quand il s'agit de science, que j'ai toujours envie de crier perroquet, pendant que la compagnie admire le bel esprit et le grand savoir de la duchesse 1... » Mais pour parler de

<sup>1</sup> Lassay, Recueil de différentes choses, 1re partie,

sciences et en discourir avec quelque développement, encore faut-il comprendre ce que l'on dit. Cela admis, à moins que l'on n'exige que tont savant soit un créateur, nous ne voyons pas ce qu'on serait en droit de demander au delà. Et c'était un assez rare mérite, ce nous semble, à la jeune femme d'avoir pu suivre son guide sans s'être laissé rebuter par les obscurités et les aspérités de la route.

La tâche si lourde d'amuser cette enfant gâtée, exigeante, fantasque, que tout n'amusait pas, il s'en fallait, était sans doute au-dessus des forces d'un seul homme, et Malezieu, malgré son zèle et les ressources d'un esprit inépuisable, se fût trouvé insuffisant devant une telle besogne, si on ne lui

p. 370 à 376. — Lassay a crayonné plusieurs portraits plus ou moins satiriques qu'il laisse à deviner, car il ne nomme pas les originaux et remplace leurs noms par des points. On lit, à la page 341 : « Voici quelques portraits anonymes dont nous ne pouvons donner la clef. » Mais, si quelques-uns sont demeurés des énigmes pour nous, celui de M. le Prince, (qui pourrait être plus bienveillant de la part d'un gendre), ceux du duc et de la duchesse du Maine et de Malezieu sont tracés et circonstanciés de telle sorte, qu'il n'y a point la moindre place au doute.

fût pas venu en aide de plus d'un côté. Certes, et on le verra, les collaborateurs ne lui manqueront pas, et dans la suite, Sceaux ne sera qu'une nichée de poëtes et d'improvisateurs faisaut sortir de terre les divertissements et les féeries comme Pompée prétendait en faire surgir des armées. Mais il eût été peu prudent de compter exclusivement sur ces secours qu'amenait le hasard et inattendus comme tout ce qu'il suscite. Heureusement pour Malezieu, le ciel lui dépêcha un esprit de sa trempe, sinon de sa portée, aussi ignorant peut-être qu'il était instruit, mais suppléant au savoir par une imagination riante, beaucoup de facilité, de souplesse et un vif désir de plaire, d'entrer dans la familiarité des grands, sauf à être un peu leur bouffon.

Sorti de fort bas, Genest avait fait plus d'une agacerie à la fortune, et ne s'était pas tenu pour battu à la première disgrâce. Il avait essayé un peu de tout. Il demeurait dans l'Île avec sa mère, une simple sagefemme. Le hasard avait placé sur le même palier une fille d'un mérite extraordinaire qui, du Dauphiné, était venue s'abattre à Paris où elle ne tarda pas à se créer d'illustres

relations. Louise-Anastasie Serment (dont la famille nous semble être la même que celle de l'avocat consistorial Severin de Serment), avait recu une brillante éducation fécondée d'ailleurs par un ardent amour de l'étude: elle parlait latin comme ses compatriotes Chorier et Salvaing de Boissieu, et faisait, à l'occasion, en cette langue des vers qui valent, à coup sûr, ses vers français. Guyonnet de Vertron, qui a publié quelques unes de ses poésies, lui consacre une place honorable dans sa Nouvelle Pandore, à côté de mademoiselle de Scudéry, de madame de Salier, de mademoiselle Bernard et des célèbres de son temps. L'académie des Ricovrati, de Padoue, se faisait gloire de se l'être acquise. Elle v était connue sous la désignation de la Philosophe. Chaque membre, on le sait, avait là son nom de guerre, d'académie, voulons-nous dire ; la marquise de Rambouillet s'appelait la lumière de Rome, madame de La Suze l'immortelle, madame de Villedieu l'inépuisable, mademoiselle de La Vigne la charmante, madame Deshoulières, la parfaite!.

¹ Guyonnet de Vertron, La Nouvelle Pandore (Paris, 1698), t. 1, p. 131, 432. Les sept Merveilles de la répu-

Quoi qu'il en soit du talent poétique de mademoiselle Serment, dont on va être à même de décider, c'était une femme d'un goût éclairé, d'un esprit distingué et de bon conseil; du moins Corneille et Quinault ne dédaignaient-ils pas de tenir compte de ses avis et de ses jugements. Pour ce dernier, il avait bien ses raisons, si nous en croyons certain quatrain de Pavillon 1. Quinault était marié pourtant, et la reconnaissance eût dû le prémunir contre toute affection extra-conjugale 2. Mais faut-il prendre à la lettre ces quatre méchants vers de

blique des Lettres, ou les Dames tant françoises qu'italiennes de l'Académie des Ricovrati, mortes.

\* Œuvres d'Étienne Pavillon (Amsterdam, 1750), seconde partie, p. 68.

<sup>9</sup> « Un marchand qui aimoit la comédie conçut tant d'estime pour lui, qu'il l'obligea de prendre un appartement chez lui. Ce marchand, quelque temps après, vint à mourir. M. Quinault fit les affaires de la famille et épousa ensuite la veuve de son bon ami, de laquelle il a eu plus de quarante mille écus de bien....» — Menagiana (Paris, 1729), t. III, p. 262, 263.—Quinault était alors amoureux d'une jolie personne, nommée Louise Goujon; mais ses parents lui foreèrent la main, et il épousa la veuve.— Œuvres de Quinault (Paris, 1824. t. I, p. xvij. Notice de Crapelet.

Pavillon? Mademoiselle Serment n'était pas une beauté. Il existe une gravure de Lefebure qui nous la représente coiffée à la Ninon, médiocrement jolie, avec deux grands et gros yeux vifs et tant soit peu hardis. Elle était libre dans ses manières. Un jour, dans un élan d'admiration, elle baisa la main de Corneille, ce qui lui attira du père de notre théâtre ce galant madrigal:

Mes deux mains à l'envi disputent de leur gloire,
Et dans leurs sentiments jaloux,
Je ne sais ce que j'en dois croire.
Philis, je m'en rapporte à vous,
Reglez mon amour par le vôtre;
Vous savez leurs honneurs divers;
La droite a mis au jour un million de vers,
Mais votre belle bouche a daigné baiser l'autre.
Adorable Philis, peut-on mieux décider
Oue la droite lui doit céder?

La réponse de mademoiselle Serment fut celle d'une honnête muse, qui n'engage pas son cœur dans les élans de son esprit :

Si vous parlez sincèrement,
Lorsque vous prefèrez la main gauche à la droite,
De votre jugement je suis mal sautsfaite.
Le baiser le plus doux ne dure qu'un moment;
Un million de vers dure éternellement,
Quand ils sont beaux comme les vôtres;

Mais vous parlez comme un amant, Et peut-être comme un Normand : Vendez vos coquilles à d'autres 1.

Littérairement, mademoiselle Serment était de l'école de Rambouillet, de cette école platonique et quintessenciée de l'Astrée et du Cyrus où tout se passait en langueurs et en oiseuses tendresses. On pouvait, à la rigueur, se laisser aimer, mais sans jamais accorder de ces faveurs dont l'amant ait à se prévaloir. Du moins soutient-elle cette thèse dans une lettre à M. de Vertron, qui n'était pas faite, il est probable, pour demeurer ignorée <sup>2</sup>; et ce n'est pas dans de telles

¹ Pierre Corneille, Œuvres complètes (Paris, 1830), t. X, p. 201, 202.—Corneille était, après tout, en dehors de la scène, un bonhomme tout rond et trèspeu brillant, nullement taillé en Amadis. — Vigneul-Marville, Mélanges d'histoire et de littérature (Paris, 1725), t. I, p. 193, 194, 195.—Il le savait bien et en convenait avec une rare candour:

En matière d'amour, je suis fort inégal, J'en écris assez bien et le fais assez mal. J'ai la plume féconde et la bouche stérile; Bon galant au théâtre et fort mauvais en ville; Et l'on peut rarement m'écouter sans ennui, Que quand je me produis par la bouche d'autrui.

<sup>2</sup> Guyonnet de Vertron, *La Nouvelle Pandore* (Paris. 1698), t. I, p. 78 à 82.

circulaires qu'il faut aller chercher la pensée pratique d'une femme. En dehors de cette convention purement littéraire, mademoiselle Serment, nous avons tout lieu de le croire, raisonnait plus humainement. Il existe dans un des recueils manuscrits de la bibliothèque de Grenoble un huitain acrostiche, qui nous la révèle sous un jour bien différent. Il s'agit d'un voyage et d'un séjour à Naples où la muse dauphinoise se fût livrée à d'étranges désordres. De retour dans sa patrie, elle abjurait, il est vrai, des penchants qui étaient un outrage à la nature, et se décidait à aimer comme tout le monde. Mais il lui arriva le même malheur qu'à mademoiselle Des Jardins (madame de Villedieu), une sœur en Apollon; un beau jour, elle s'apercut qu'elle allait être mère et n'eut d'autre ressource que de quitter Grenoble et de partir pour Paris 1.

Comment y vint-elle? c'est ce que nous ignorons. Il se peut qu'elle ne fût pas complètement délaissée; au moins est-il question, dans un certain moment, de la perte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voici ce huitain où mademoiselle Anastasie Serment est appelée Nazis, mais dont chaque vers commence par une lettre de son nom, ce qui ne permet pas de douter que cette pièce ne la con-

d'une sœur, qui s'était peut-être jointe à elle <sup>1</sup>. Quel qu'ait été le passé de made-moiselle Serment, la considération qu'elle acquit à Paris, ses relations, son renom de bel esprit et même de vertu, l'aménité de ses mœurs, son courage et sa constance dans la souffrance font d'elle une des

eerne. Reste à savoir si l'aerostiehe n'est qu'indiscret ou s'il est de tout point ealomnieux :

Artem Lesboum cur non, Phœbeia Nazis,
Servāsti, didicit quam tibi Parthenope?
Eheu! Luctator valida te cuspide fixit,
Rima patet, crescens viscera tendit onus!
Mœrentes Isaræ linguis saliata puellas
Et, mox Lutetiæ clam genitura, fugis
Nostri vide memor, musarum duleis alumna:
Te Lucina regat diva potens uteri!

M. Rochas nous a dit avoir eu entre les mains un exemplaire de l'Aloysia, où se trouvait une elef de tous les acteurs de ces licencieux dialogues, d'une main visiblement contemporaine. D'après cette elef, mademoiselle Serment serait l'héroïne de l'aventure racontée par Octavia dans le septième dialogue, Fescennini. C'est l'aventure où un jouvenceau, appelé Robert, est présenté sous des habits de jeune fille.—Aloysia (Londini, 1781; ex typis Elzevirianis), t. II, p. 73 et suiv.

1 Guyonnet de Vertron, La Nouvelle Pandore (Paris,

1698), t. I, p. 310.

femmes distinguées de ce xvue siècle qui en a tant produit. Corneille et Quinault n'étaient pas ses seuls amis, ses seuls féaux. Elle comptait parmi ses serviteurs un autre poëte qui eût bien voulu la déconseiller de les écouter. C'était le chanoine Maucroix:

> Chloris, je vous le dis toujours, Ces faiseurs de pièces tragiques, Ces chantres de chants heroïques Ne chantent pas bien les amours-

De beaux mots leurs œuvres sont pleines; Ils sont sages comme des Catons; Ils sont discrets pour les Hélènes Et muets pour « les Jannetons 1, »

- « Pour les Jannetons. » Cette seule expression ne révèle-t-elle pas un familier et un admirateur de La Fontaine? Maucroix était jaloux de l'auteur du Cid et du chantre d'Armide; il l'était aussi de la petite chienne de la demoiselle, sur la mort de laquelle il a
- <sup>4</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits', t. XXV, f. 373, 375, mai 1685. —M. Walckenaër, dans son édition de Maucroix, ne cite pas cette pièce; il cite les vers adressés à Blanquette, sans paraître se douter, toutefois, que cette petite chienne fût celle de mademoiselle Serment, « fille d'esprit. »

fait de jolis vers qu'on nous pardonn<mark>era</mark> bien de reproduire :

> Blanquette, durant votre vie, Vous couchiez avec Philis; Vous dormiez sur son sein de lys, Vous étiez bien aise, ma mie.

Or çà, Blanquette, en bonne foy, Combien de fois vous baisoit-elle? A tous momens. La somme est belle, C'est presque la rançon d'un roy.

Là, là, ne vous plaignez de rien, Bien que la mort vous ait ravie; Force gens vous portoient envie, Qui, peut-être, vous valoient bien.

Quand Genest fit connaissance de la docte fille, mademoiselle Serment ne pouvait être que très-jeune, puisqu'elle avait trois années de moins que lui, et qu'il s'envola de bonne heure du nid maternel <sup>1</sup>. Celui-ci, qui n'était

¹ Genest était né sur la paroisse Saint-Gervais, le 17 octobre 1639; mademoiselle Serment naquit à Grenoble, vers 1642.—Alphonse Rochas, Biographie du Dauphiné (Paris, 1860), t. II, p. 401.—L'abbé d'Olivet, auquel nous empruntons les détails qui suivent, les tenait de Genest même, qu'il ne connut, il est vrai, que les trois dernières années de sa vie. Cependant, il est difficile d'accorder son récit avec les dates. Genest n'avait guère que dix-sept à dix-

rien, chercha à se faire valoir par de petits services et réussit à s'introduire. Il savait lire à peine; sa voisine, le trouvant intelligent, prit plaisir à jeter quelques semences d'instruction dans cet esprit visiblement sagace, et commença un peu par la fin, ce qui n'est pas toujours le moins bon moven de procéder. Elle lui fit apprendre d'un bout à l'autre le Cid, le chef-d'œuvre de son ami ; bientôt après, elle l'initiait aux secrets peu compliqués de notre versification, et lui inspirait l'amour des vers, sans qu'elle supposât plus que lui que sa destinée fût d'être poëte. Madame Genest se demandait alors dans quelle voie le pousser, quand le hasard l'appela à donner des soins à la femme d'un commis de Colbert. Cet homme, qui ne vovait sans doute rien en dehors de ses bureaux, lui conseilla

huit ans, lorsqu'il fut capturé par un vaisseau anglais. Il en avait probablement quatorze ou quinze, quand il lia connaissance avec sa voisine, qui, si elle fût née en 1642, en aurait eu douze. Disons que l'époque de la naissance d'Anastasie Serment n'est donnée dans aucune biographie d'une manière précise. Mais, pour rendre possible seulement cet endroit du récit de d'Olivet, il ne faudrait pas la vieillir de moins de dix années.

de chercher pour lui la fortune de ce côté, promettant, le moment venu, de l'appuver efficacement. L'on n'en était pas encore là, il est vrai, et, durant trois années, Genest dut s'appliquer, près d'un maître à écrire, à se faire « une belle main : » C'était tout autant qu'exigeait Colbert de ses employés. Dans cet intervalle, quelques copies, prises sur ses nuits, lui mettaient bien, de temps à autre, dans les poches de petites sommes qui payaient sa place au parterre de la Comédie : les tragédies de Corneille l'avaient passionné pour le théâtre, et c'est, après mademoiselle Serment, à l'auteur de Polyeucte que nous sommes très-probablement redevables de Zélonide, de Pénélope et de Joseph.

Mais, avant de toucher le but, Genest aura à passer par plus d'une épreuve. Un beau jour, il p'ante là ses études de calligraphie, fausse même compagnie à cette bonne demoiselle Serment, pour suivie, avec l'audace irréfléchie de la jeunesse, un sien camarade héritier d'un petit fonds de boutique qui était passé en entier dans la chétive pacotille contre laquelle l'Inde allait échanger ses trésors. C'était, en effet, pour les Grandes Indes qu'ils partaient. Malheureusement, à quelques

lieues en mer, nos deux aventuriers étaient capturés, eux et leur cargaison, par un vaisseau ennemi qui les jeta sans un sou sur le payé de Londres. Nous laisserons là le compagnon de Genest pour ne nous occuper que de ce dernier. Le hasard lui devait bien une revanche, il la lui donna; il placa sur sa route un seigneur anglais qui le prit pour enseigner le français à ses enfants, et l'emmena à quatre journées de Londres, à sa campagne, où instituteur et élèves passèrent la meilleure partie du jour à monter à cheval. Nous ne saurions dire si ceux-ci firent de grands progrès dans notre langue, ce qu'il y a de certain, c'est que Genest devint rapidement un habile écuyer et, qui plus est, un parfait connaisseur en chevaux. Ce savoir, surabondant dans un pédagogue, fut pourtant ce qui le sortit de cette position précaire loin du sol natal et de la patrie. Le duc de Nevers avait envoyé recruter ses écuries en Angleterre. Son mandataire, avant rencontré Genest dont l'expérience ne lui fut pas inutile, engagea l'exilé à rentrer en France, où il trouverait sûrement à s'employer moins obscurément. Genest fut de cet avis et se laissa présenter à M. de Nevers qui ne fit aucune difficulté de se l'attacher.

Les loisirs étaient grands chez le mari de Diane, et le futur abbé put mettre à profit les lecons de son illustre amie, au point de disputer, en 1671, à soixante-seize concurrents le prix de l'Académie. Ce fut La Monnoie qui fut couronné. Mais le coup d'essai de Genest n'en avait pas moins été remarqué et les louanges qu'il en recut durent l'encourager à ne s'en pas tenir là. Le duc de Nevers, l'année suivante, l'emmena avec lui à l'armée de Flandre. L'occasion était belle pour un poëte de se révéler. Genest composa sur la conquête de la Hollande une ode pompeuse où il est dit que Louis est plus terrible que le monarque des cieux qui ne lance sa foudre que durant l'été; ce qui signifie que la Hollande fut presque toute enlevée en plein hiver 1. Il fut admis à présenter ce chef-d'œuvre à Louis XIV dont l'accueil fut des plus bienveillants. Aussi, après la campagne de 1673, n'eut-il garde de ne pas chanter des prouesses auxquelles, d'ailleurs, il avait assisté. Le siège et la prise de Maëstricht, furent pour lui l'objet d'un nou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Menagiana (Paris, 1729), t. II, p. 24.—Poésies à la loüange du roy (chez Pierre le Petit, 1674), p. 16.

vel hymne où le poëte s'eleva à la hauteur des merveilles qu'il avait à célébrer. Son succès dépassa ses espérances, et nous le voyons, dans une épître dédicatoire, s'étonner « d'avoir pu, sans art, sans étude, sans éducation, parvenir à faire ces poésies, et, si l'on ne m'a pas trompé, poursuivait-il, rencontrer quelquefois les pensées de ces anciens, que je n'ai jamais lus 1. » Si l'aveu respire la modestie, il respire tout autant la candeur. Les anciens, on s'en doute, n'ont rien à faire là, et le pauvre Genest ne les approche guère, quoi que lui en aient pu dire ses amis.

Au moins savait-il choisir ses amis. M. de Nevers avait été le premier conquis. Pellisson, dont on avait enfin pardonné la fidélité au malheur, suivait l'armée; il lia connaissance avec le jeune poëte et se joignit au duc pour attirer sur le débutant les regards et la faveur de Sa Majesté <sup>2</sup>. Un prix remporté à l'Académie, à la même époque, vint consacrer cette renommée naissante et mit Genest à

<sup>1</sup> Poésies à la loüange du roy (chez Pierre le Petit, 1674, préface.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Genest reçut pour ses vers une gratification de 200 pistoles. — Lettres historiques de M. Pellisson Paris, 1729, t. I, p. 371.

la mode. Les gazettes avaient apporté la nouvelle de son triomphe au camp, et ce fut à qui le fêterait. Les journées s'écoulaient en réjouissances qui tenaient un pen de l'orgie, et Genest se laissait aller à cette vie dissipée sans y trouver le moindre mal. Un jour. le père Ferrier vint à passer au moment ou il s'en donnait à cœur-joie avec une bande de jeunes officiers. «Je voudrois bien, lui dit à l'oreille le confesseur du roi, vous voir plus de sagesse et un autre habit. » Cela était significatif dans la bouche d'un homme que sa position rendait tout-puissant, et qui semblait porter intérêt à cet écervelé dont l'avenir était à faire; du moins, Genest l'entendit ainsi. Son parti fut bientôt pris : il quitta le camp, revint à Paris, raccourcit sa perruque, laissa là une épée dont, sous toute apparence, il avait fait peu d'usage, et endossa le petit manteau noir. Par malheur, le père Ferrier mourait peu de temps après, avant d'avoir pu faire quelque chose pour son protégé 1.

Le nouvel abbé n'avait, toutefois, pas à se repentir d'une détermination qui forcait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le père Ferrier mourut en 1674.

M. de Nevers à le tirer de son écurie, où il eût été peu décent de lui voir donner des ordres en soutanelle. Il accompagna le duc à Rome, où celui-ci menait sa belle-sœur, la jeune duchesse de Sforze<sup>1</sup>, et il y resta trois ans. Au bout de ce temps, Pellisson écrivait à Genest de revenir et le logeait chez lui, à Versailles (1677).

Ce n'était rien et c'était tout pour un homme souple, spirituel, complaisant, désireux de se creuser son trou et disposé à tenter bien des choses dans ce but; il se faufila d'une maison dans une autre, se fit aimer partout et sut intéresser à sa fortune des patrons dont il eut le droit d'être fier. Par M. de Nevers il s'était ouvert la porte de madame de Thianges, et par madame de Thianges, il se vit introduit chez les deux autres sœurs, madame de Montespan et l'abbesse de Fontevrault.

Mademoiselle Serment n'avait appris à Genest qu'à aimer les vers; hors cela, nulle teinture, nulle étude. C'était bien peu pour un homme appelé à être le précepteur de mademoiselle de Blois, celle qui fut plus tard

<sup>1</sup> Mercure galant, février 1682, p. 237-240.

la femme du Régent 1. Mais avec le sentiment de son ignorance, Genest avait l'ardent vouloir d'en sortir. Dès l'époque où il appartenait encore au duc de Nevers, il s'était mis à mordre à belles dents à la philosophie de Descartes, et ne manquait à aucune des conférences de Rohaut. Cet engouement pour la doctrine cartésienne eut deux résultats, l'un bon, l'autre déplorable. Le déplorable fut un poëme sur ladite doctrine, qui coûta trente ans à son auteur, et qui en demanderait le double à lire; l'autre résultat, fort heureux pour lui, celui-là, fut la connaissance et l'affection de Bossuet, grand cartésien luimême. Le précepteur du Dauphin voulut bien l'être aussi de l'abbé qui, tous les mardis, au lever du prélat, avant la lecon du prince, venait puiser le savoir à cette source éloquente et profonde. Ce ne fut pas là la seule

<sup>1</sup> Il ne faut pas perdre de vue qu'il y eut deux demoiselles de Blois, la première duchesse de Conti, qui était une La Vallière, et celle dont il est question ici, qui valut au due d'Orléans, en l'épousant, un vigoureux soufflet de Madame. Ce fut en décembre 1684, que l'abbé Genest fut mis auprès de mesdemoiselles de Nantes et de Blois. — Dangeau, Journal, t. I, p. 78.

amitié illustre et profitable dont Genest fut redevable à son caractère facile et sympathique. De Court, qui se plaisait avec lui, l'entraînait souvent dans un bosquet retiré de Versailles, où ils se perdaient en causeries sur les grands écrivains de cette antiquité si riche: à Fontevrault, la docte abbesse lui faisait bégayer la langue de Virgile et d'Horace, qu'elle parlait avec une rare éloquence et qu'il ne parla guère bien, quelques efforts qu'il tentât pour faire honneur à sa maîtresse. Malezieu. son émule et son rival dans l'occupation laborieuse de divertir Ludovise, fut plus heureux en le poussant vers le théâtre où l'inspiration et le pathétique dominent tout le reste, et ce fut à ses conseils, à son goût épuré que Genest dut les couronnes éphémères dont il ne tint qu'à lui d'ombrager son front tragique.

L'abbé n'était pas un Adonis; mais, comme Pellisson, tout aussi dénué du côté de la mine que son ami, il avait une de ces laideurs heureuses qui mènent parfois plus surement au but qu'une jolie figure. Genest avait un nez monumental, un de ces nez qui font qu'on se dérange de peur de s'y heurter; ce nez était le sujet d'éternelles plaisanteries soit en vers, soit en prose, que son possesseur supportait avec plus que de la résignation, une gaieté franche qui semblait dire aux railleurs : Ne vous gênez pas, je ne peux pas plus que vous le regarder sans rire. Le duc de Bourgogne voyait le nez de l'abbé Genest partout; dessinait-il, c'était le nez de l'abbé qui se profilait sous son cravon; était-il en carrosse, à peine la chaleur du dedans avaitelle couvert la glace d'une couche de vapeur que le jeune prince reproduisait avec son doigt ce nez ébouriffant. Un jour, le comte de Matignon, s'étant présenté à son lever avec un justaucorps couvert d'un nuage de poudre, tout aussitôt le duc de Bourgogne de retracer avec la dent d'un peigne, cette image qui le poursuivait incessamment : le nez parut d'une parfaite ressemblance, ressemblance d'autant plus aisée à constater que l'original était présent. Voici une petite aventure à laquelle l'abbé s'attendait moins et qui le déconcerta pleinement cette fois; il est vrai qu'il s'agissait de tout autre chose que de son nez. Mais laissons raconter l'abbé d'Olivet, dans une lettre curieuse sur Genest, adressée au président Bouhier.

« ... Voyez, je vous prie, dans les nou-

velles lettres de madame de Sévigné, ce qu'elle raconte du marquis d'Hoquincourt 1, qui, à une cérémonie des cordons bleus, étoit tellement habillé, que ses chausses de page étant moins commodes que celles qu'il avoit d'ordinaire, sa chemise ne voulut jamais y demeurer, quelque prière qu'il lui en fît. Ainsi en usoit souvent la chemise de l'abbé Genest, sans qu'il se mît en peine de la corriger. Or voici ce qui arriva de plaisant : une de ces longues soirées d'hiver où l'ennui cherche à pénétrer dans Versailles comme ailleurs, le roi se divertit à voir un joueur de goblets, qui faisoit l'admiration de Paris, et dont un des principaux tours étoit de prendre entre ses mains un verre, le plus grand que l'on pût trouver, et de le faire disparoître avec tant de souplesse, que ceux qui le regardoient de plus près ne savoient ce que le verre étoit devenu. Pour mieux voir son jeu, l'abbé Genest, près de la porte, avoit pris une lunette.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué) t. VII, p. 251. Lettre de madame de Sévigné à madame de Grignan; à Paris, lundi 3 janvier 1688.— Opposer à ce récit, le récit de la même aventure, dans une addition de Saint-Simon.—Dangeau, Journal, t. II, p. 258.

Tout à coup l'opérateur avant jeté les yeux sur cette physionomie frappante, et sachant que Sa Majesté ne demandoit qu'à rire, dit fort haut et comme en colère: Quel est cet homme-là qui ose me regarder avec une lunette? qu'on me l'amène. Il fallut descendre du piédestal; la compagnie s'entr'ouvre pour le laisser passer; pendant ce temps-là le verre est escamoté; et l'opérateur s'étant apereu que l'abbé étoit habillé à la manière du marquis d'Hoquincourt, il eut l'insolence d'v porter la main en disant: A quoi songez-vous, monsieur l'abbé, d'avoir là dedans un verre qui neut vous blesser? On vit en effet sortir de là ce grand verre, qui avoit disparu. Jamais le roi n'a ri de si bon cœur, et c'est un trait à mettre dans son histoire : car il me paroît édifiant qu'un roi ait ri, du moins une fois en sa vie, de ce rire naturel qui est le partage de l'innocence champêtre 1. »

La mésaventure du pauvre abbé avait été pour le duc de Bourgogne une occasion de plus de jouer des crayons. Il avait simulé une médaille de carton portant, sur l'une des faces,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D'Alembert, Œuvres complètes Belin, 1821, t. II, p. 535, 536.

le profil de l'abbé Genest avec ces trois mots latins: Carolus Genestus Naso. « Quoique notre confrère, ajoute d'Olivet, fût l'homme du monde qui entendît le mieux la raillerie, cette aventure le déconcerta un peu. Il ne pouvoit se montrer nulle part dans Versailles, qu'on ne se prit à rire; en sorte qu'il fut plusieurs jours sans oser paroître chez M. le duc de Bourgogne. Il y retourna enfin, non sans avoir pris ses précautions, cette fois-là, pour être vêtu décemment. On fit remarquer cette nouveauté au prince qui, sur-le-champ et sans dire mot, avant recherche la médaille qu'il avoit faite de l'abbé, mit au revers un temple de Janus fermé avec ces paroles à l'entour : Quod Janum clauset (parce qu'il a fermé le temple de Janus); après quoi il fit présent de la médaille à l'abbé Genest, qui l'en remercia par une fort jolie épître en vers 1. »

l'Abbé d'Olivet raconte une autre aventure arrivée à l'abbé Genest, pro naso, chez le cardinal d'Estrées, à Rome. Mais nous renverrons à la lettre de d'Olivet qui donne les détails les plus circonstanciés sur l'auteur de Pénélope. Son pauvre nez était un thème inépuisable de facéties. Genest s'appelait Charles; M. du Maine et la duchesse s'étant avisés de faire son anagramme, trouvèrent ces mots: « Eh! c'est large nez! » Ce qui fut la source

Cette plaisanterie nous amène à constater, en passant, cet amour pour le dessin qui était devenu une vraie fureur parmi les petits-fils de Louis XIV. Le duc de Bourgogne n'était pas seul à manier des crayons; Philippe V dessinait aussi, tant bien que mal. « J'ai vu ce matin, écrivait madame de Maintenon à sa nièce, M. Blouin 1, qui m'a apporté de la part du jeune prince, son portrait qu'il a barbouille lui-même 2... » Madame de Maintenon n'envisage pas cela de fort bon œil, non pas que ce soit un péché capital, mais parce que le dessin fait beaucoup trop oublier l'écriture. « Dessiner est un très-joli plaisir; mais écrire est un plaisir utile : je vondrois que nos princes ne regardassent l'un que comme délassement de l'autre : il n'est point

de plus d'une plaisanterie, et en particulier, d'un rondeau qui n'avait de bon que l'intention.—Divertissemens de Sceaux, p. 156; voir encore, p. 141, 150, 151, 152, des vers de M. le Duc et la réponse de sa joyeuse victime sur ce perpétuel objet d'épigrammes et de quolibets.

<sup>4</sup> Premier valet de chambre du roi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. V, p. 141. Lettre de madame de Maintenon à madame de Caylus.

indifférent aux rois d'écrire bien et facilement 1...

Madame du Maine, qui aimait les gens d'un esprit gai et quelque peu bouffon, songea à s'attacher Genest, aussitôt que l'éducation de mademoiselle de Blois le rendit à lui-même. Un pareil homme, en effet, valait toute une armée; aussi lui donna-t-on, quand Sceaux fut acquis, un appartement où il demeurait une partie de l'année et où il passa son dernier été. Cette chaîne n'était pas, au fond, moins étroite que glorieuse. L'abbé, qui dut éprouver souvent la nécessité de reprendre haleine et de s'appartenir un peu, se fit accommoder dans la suite une maison au Plessis-Piquet, auprès d'un couvent de Feuillants avec lesquels il vivait en parfaite intelligence, servi par son valet le fidèle Descarrières, et desservi, d'autre sorte, par le valet des moines, un certain Le Bossu qui buvait son vin 2. Mais ces fugues n'étaient possibles que par éclairs. Le besoin qu'on avait de

<sup>1</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. IV, p. 94. Lettre de madame de Maintenon au duc de Noailles; à Saint-Cyr, 11 décembre 1700.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Divertissemens de Sceaux (Trévoux, 1712), p. 138. 139, 143.

lui le faisait rappeler tout aussitôt, et il s'exécutait de bonne grâce, sachant que les requêtes rimées qui lui étaient adressées, étaient aussi absolues que si elles eussent été formulées dans la langue de M. Jourdain.

Cette chartreuse de Genest, au Plessis-Piquet, était bonne pour recevoir un père cellerier, un dom Michel et un dom Puleu, le curé du Plessis, voire le bailli de Sceaux; mais elle n'était pas faite pour abriter des demi-dieux. Plus fortuné que l'abbé, Malezieu possédait à Châteṇay¹, joli village situé sur la pente d'un coteau, une maison charmante dominant Sceaux et Berny, qui ne semblaient placés là que pour faire un point de vue délicieux au confortable réduit du galant et trèsmondain astronome ². Bien que le pays n'abondât pas en eaux, il y avait de beaux

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Châtenay-lez-Bagneux, proche Bagneux, ainsi appelé pour le distinguer de Châtenay, près Montmoreney.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les maisons et les jardins de M. Dépré, du curé et du maître d'école de Châtenay, situés rue d'Antony, occupent l'emplacement de la maison et du parc de Malezieu, dont quelques allées taillées, chez M. Dépré, rappellent encore le souvenir.— Charles Barthélemy, Histoire du village de Châtenay-lez-Bagneux Châtenay, 1847, p. 90.

bois et des prairies verdoyantes, la végétation était luxuriante, l'air très pur: il ent été difficile de bâtir son nid au sein d'un paysage plus riant. La duchesse du Maine, qui ne pouvait se passer de Malezieu, était allée visiter Châtenay : elle trouva le lieu tellement de son goût qu'en 1699, elle laissa partir la cour pour Fontainebleau et décida qu'elle y attendrait le terme de sa grossesse. Il faut dire que Malezieu faisait des prodiges pour distraire ses hôtes. Mille plaisirs se partageaient la journée, qui finissait trop tôt. Durant les repas, c'étaient des concerts de flûtes, de hautbois, de violons auxquels se mêlaient le clavecin et les trompettes. Puis on allait chasser. Ceux qui ne chassaient pas faisaient des excursions dans le voisinage. On se rassemblait vers le soir, la princesse présidait naturellement le petit cercle et lui imprimait la direction qui lui convenait. L'on ne tardait pas à se mettre à jouer, tantôt le hocca, tantôt l'antique jeu de l'oie. Toutefois l'on jouait petit jeu; c'était bien le moins que I'on fit cette concession unique aux instincts d'économie du prince. « M. le duc du Maine, écrit l'abbé Genest à mademoiselle de Scudéry, se plaignit en sortant du jeu qu'il avoit

perdu deux écus ; les princesses louèrent leur fortune d'en avoir gagné environ autant 1. »

Mais si les jours s'écoulaient joyeusement, le spectacle qu'offraient les nuits avait quelque chose de féerique. Madame du Maine avait une fureur de pyrotechnie telle qu'on eût pu approvisionner nos troupes, toute une campagne, seulement avec la poudre qu'elle brûlait en fusées et en pièces d'artifices. « Depuis que je suis ici, dit encore l'abbé Genest, il n'a pas manqué une seule soirée d'y avoir un feu d'artifice également admirable et ingénieux. Madame la duchesse du Maine aime ces spectacles, qui en effet sont nobles et magnifiques, et l'on s'occupe à lui en préparer toujours de nouveaux 2. » Cette spécialité des divertissements était confiée à un gentilhomme appelé M. de Villeras, qui justifiait pleinement la confiance qu'on avait en lui.

« ... Que diriez-vous, mademoiselle, d'un tournoy de feu? un enchanteur paroît, et dans une grave harangue annonce à madame

<sup>1</sup> Divertissemens de Sceaux, p. 50. Lettre à mademoiselle de Scudéry.

<sup>2</sup> Ibid., p. 41.

la duchesse du Maine le combat de deux chevaliers, dont l'un soutient que mademoiselle de Lussan, qui étoit alors auprès de la princesse ', est la plus charmante et la plus accomplie damoiselle qui soit au monde. Des champions paroissent avec des lances de feu, des plumes de feu sur leur casque, des armes éclatantes de feu; les chevaux jettent du feu par les yeux et par les naseaux: leurs crins sont des flammes ondoyantes; ils font mille tours, mille passades et mille caracoles en remplissant l'air tout de feu. Ensuite les chevaliers se battent avec des épées flamboyantes: tout se réduit en feu, et ainsi se termine le combat ou l'enchantement 2... »

Un autre soir, c'est sur une échelle plus grandiose encore.

« Après le souper, madame la princesse fut invitée d'aller en carosse à quelques pas de la maison; elle vit, à la clarté des flam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fille d'honneur de la duchesse, qui la maria, en 1700, au duc d'Albemarle, fils naturel de Jacques II, et donna aux deux époux, avec la nourriture, un logement à Paris, à l'Arsenal, et un autre dans sa maison à Versailles. — Dangeau, Journal, t. VII, p. 337, 338, 344, 383.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Divertissemens de Sceaux, p. 43, 44.

beaux, un fort, et vis-à-vis deux grands navires qui paroissoient à l'ancre dans un pré. On ôta les chevaux; les carosses furent ainsi changez en amphithéâtre.

« Les navires distinguez par leurs fanaux s'approchèrent du fort, et commencèrent à le canoner et à le bombarder. Le fort répondit aussi par des boulets rouges : les vaisseaux revirèrent diligemment et tirèrent de nouvelles bordées. On voyoit le cercle des bombes et la trace directe des boulets qui étoient des fusées. Tout cela étoit compassé avec une justesse incrovable. Ensuite les troupes de terre attaquèrent le fort à plnsieurs reprises, et la défense ne fut pas moins vigoureuse que l'attaque. On lancoit de part et d'autre une infinité de fusées qui imitoient le feu des grenades. Les attaques paroissoient à la lueur du feu. Enfin le feu se prit aux vaisseaux : ils sautèrent en lancant dans les airs une double girandole. De même le feu se mit aux magasins du fort, et il sauta en lancant aussi une girandole qui égala sans doute celle qu'on voit tous les ans au château Saint-Ange, à Rome.

« Je me ressouviens des assauts de Maestrik et de Cambray, que j'ai vus; et cette agréable feinte m'a rappelé des images trèsvives, qui me sont demeurées dans l'esprit, et que je ne croyois pas qu'on pût si bien me représenter 1. »

Il y a loin de ces merveilles aux fusées de maître Jean Boutefeu « qui courent parmi les gens quand elles sont tombées, et rendent un peu de flammes » dont parle Commines 2; et nous ne voyons pas que, de nos jours, on ait sensiblement reculé les limites de cet art flamboyant. Ce fut à Châtenay que la duchesse du Maine fit ses couches. Sceaux était à vendre, et il était impossible que l'idée ne vînt pas à la jeune femme d'acquérir cette résidence princière qui la mettait porte à porte avec son « curé. » Quelques mois après ce séjour à Châtenay, Sceaux, comme on le verra, passait effectivement des mains des héritiers de Seignelay aux mains du duc du Maine. Malezieu, c'est à croire, ne dut pas être étranger à cet arrangement qui ne lui pouvait être qu'avantageux. Son influence

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Divertissemens de Sceaux, p. 50, 51, 52. Lettre à mademoiselle de Scudéry.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philippe de Commines, Mémoires (Michaud et Poujoulat, t. IV, p. 12.

était souveraine sur M. du Maine, et plus grande encore sur la fantasque duchesse; un excellent moyen de l'affermir, c'était sans doute de ne les pas quitter.

« Il ne la perd pas de vue, dit le marquis de Lassay, et il la fait toujours entourer par sa famille et par ses créatures; mille gens croient qu'il y a une galanterie entre eux; pour moi je suis persuadé que les sentimens qu'elle a pour lui sont de l'espèce de ceux que les enfans ont pour leur mies, et qu'il ne faut point chercher d'autre cause à l'entêtement de madame du Maine et à l'extrême assiduité de Malezieu, que l'enfance de l'un et l'intérêt prodigieux de l'autre à conserver un empire d'où sa considération et toute sa fortune dépend. Ce n'est pas que madame du Maine ne soit coquette, mais elle en veut de plus jeunes, et la figure de Malezieu est si effrovable, que je n'imagine pas qu'on la puisse aimer 1: du reste c'est un fol qui a beaucoup d'imagination; ou peut même dire d'esprit; car c'est à cette partie de l'esprit, qu'on en donne ordinairement le nom; il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malezieu avaitalors (1705) environ cinquante-cinq ans.

est insolent, vain, et menteur à l'excès, il parle avec antorité, et assure une chose fausse avec impudence; cependant il impose à beaucoup de gens, il ne connoît ni le monde ni les bienséances, et il est aisé de voir qu'il est né peu de chose, et qu'il n'a pas vécu dans de certaines compagnies.

« Pour achever de vous donner une idée de toute la maison, continue le charitable marquis avec son venin doucereux, il faut encore vous dire que l'esprit de M. du Maine est plus boiteux et plus de travers que son corps : c'est un homme foible au delà de ce qu'on peut imaginer, sauvage, timide, dévot, et fait exprès pour être gouverné : aussi l'estil parfaitement par sa femme et par Malezieu qui est le maître absolu de la maison : inutilement M. et madame du Maine ont la volonté de faire du bien à quelqu'un, ou de rendre quelque service, ils n'agissent jamais que pour les créatures et pour les amis de Malezieu qui représente la grâce efficace, et M. et madame du Maine la grâce suffisante 1. »

t Lassay, Recueil de différentes choses (Lausanne, 1756), l'e partie, p. 370 à 376.—Lassay n'a hasardé que les initiales, mais il n'y a pas à s'y méprendre.

Ce portrait aurait été fait en 1705. Lassay, qui était depuis neuf ans le beau-frère de M. et de madame du Maine, qui fréquentait fort la petite cour de Sceaux et assistait, cette année même, à la fête célèbre que Malezieu donna à Châtenay, était en position de les bien connaître et de les juger sainement. Saint-Simon est tout miel auprès de ces quelques lignes, qui ne seront pas les seuls monuments de sa haine cachée pour l'illustre couple. On sent, pourtant, que tout cela n'est que grossi. Malezieu, homme habile plus que léger, frivole plus pour dissimuler sa force que par penchant, faisait mouvoir à son gré tout ce monde dont il était l'âme, et la cour de Clagny, bientôt celle de Sceaux, ne sera remplie que de ses créatures. Mademoiselle Delaunay, à propos de sa présentation à Sceaux et des succès passagers qu'elle v obtint d'abord, grâce à l'impression favorable qu'elle produisit sur lui, ajoute plaisamment : « Ce suffrage me mit en honneur dans une cour où les décisions de M. de Malezieu avoient la même infaillibilité que celles de Pythagore parmi ses disciples. Les disputes les plus échauffées s'y terminoient au moment que quelqu'un prononcoit : Il l'a dit.

Il dit donc que j'étais une personne rare; on le crut. » D'ailleurs, tyran doux, complaisant, aimable, aimé de tous, soigneux de ce qui peut plaire, actif pour le plaisir des autres et gardant ce que son esprit avait de sérieux pour le peu d'heures qu'on le laissait dans son cabinet. Il avait fait construire une espèce d'observatoire et s'v livrait à des recherches astronomiques dont il communiquait les résultats à l'Académie des sciences qui se l'adjoignit précisément vers ce temps (1699), à titre de membre honoraire<sup>1</sup>. Il était rare que la duchesse du Maine ne l'y relançât point, et, malgré ce que dit galamment Fontenelle de son savoir, elle devait moins l'aider que le gêner parfois : mais c'est ce qu'il se fût bieu gardé de laisser voir.

Si l'activité dévorante de la princesse s'étendait à tout, le théâtre fut le grand attrait de sa vie : on peut dire qu'elle l'aima dès le berceau; elle l'aimait encore, de la même ardeur juvénile, qu'elle avait déjà un pied

<sup>1</sup> Moreri, Dictionnaire historique (Paris, 1759), t. VII, p. 132.—Piganiol de la Force, Description de Paris, t. IX, p. 106 à 107.—L'abbé Le Beuf, Histoire du Diocèse de Paris, t. IX, p. 369.—Fontenelle, Œuvres complètes (Belin, 1818), t. I, p. 386. Éloge de Malezieu.

dans la tombe. Elle ne craignait pas de prendre un rôle dans les pièces qu'elle faisait représenter chez elle, et de figurer devant un public de courtisans qui n'avait qu'à applaudir. Mais madame du Maine fut-elle la première, fut-elle la seule qui se rendit coupable de cette énormité? Elle ne différa des autres, peut-être, que par plus d'emportement dans ces divertissements dont nous ne nierons ni les inconvénients ni les dangers. Le théâtre était tellement dans les mœurs que c'est la rigide madame de Maintenon qui l'introduit à Saint-Cyr et à la cour. Ce scandale, si e'en fut un, de faire jouer des actions dramatiques par des filles de condition, des grandes dames et des princesses, c'est elle qui le donne. Esther inaugura à Saint-Cyr, durant le carnaval de 1689, cette série de représentations auxquelles tout le monde allait prendre part. Racine avait pu céder une première fois aux prières de sa protectrice, il v céda une fois encore: mais c'etait loin de suffire à ce besoin fiévreux du jeu, des surprises, des émotions de la scène. La marquise s'avise un jour, toute affaire cessante, d'envoyer un ministre du roi chez le poëte Duché qui se trouve trop honoré que M. de Pontchartrain vienne lui-même le mener à la Bastille : « car il ne lui passa pas autre chose par l'esprit '. » Il ne s'agissait pourtant que d'Absalon.

Cette tragédie fut jouée dans le cabinet de madame de Maintenon, où l'on avait dressé un fort joli théâtre. La duchesse de Bourgogne v faisait le personnage de Thamar « avec un habit magnifique brodé de toutes les pierreries de la couronne; » le duc d'Orléans celui de David, le comte d'Ayen Absalon, madame d'Aven Tharès, mademoiselle de Melun la femme de David. Les autres acteurs étaient Baron le père et quelques domestiques de M. de Noailles. L'on joignait à la seconde représentation une comédie de Jean-Baptiste Rousseau, la Ceinture dorée, dans laquelle le duc d'Orléans avait aussi son rôle<sup>2</sup>. Et remarquez que madame du Maine, qui était présente, n'y assistait qu'à titre de simple spectatrice<sup>3</sup>, Avant Absalon, Duché avait donné Jo-

<sup>1</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. IV, p. 126. Lettre au duc de Noailles; Versailles, ce 3 août 1703.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mercure galant, février 1702, p. 376, 377.

<sup>3</sup> Dangeau, Journal, t. VIII, p. 295, 296, 309 19 janvier et 3 février 1702.

nathas, « comédie de dévotion, » jouée déjà par la duchesse de Bourgogne et par la famille de Noailles <sup>1</sup>. La princesse avait également figuré dans Athalie : elle y représentait Josabeth moins bien, disons-le en passant, que la comtesse d'Ayen. Les rôles d'Abner, d'Athalie, de Joas et de Zacharie avaient été remplis par le duc d'Orléans encore, la présidente de Chailly, le comte de Lespar et M. de Champron <sup>2</sup>. Aux pièces d'édification se mélaient les profanes, et les Précieuses ridicules, interprétées avec tout l'entrain et la verve de véritables acteurs par le marquis de La Vrillière et le duc d'Orléans qui se multiplait <sup>3</sup>, succédaient gaiement à la tragédie sacrée.

L'abbé Genest était à la cour une sorte de Benserade composant à tout bout de champ de petits opéras, tantôt pour les noces de M. de Bourbon, tantôt pour fêter le retour de Monseigneur à Versailles, ou signaler sa bien-

<sup>1</sup> Dangeau, Journal, t. VII, p. 205; 5 et 6 décembre 1699.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de madame de Maintenon (Léopold Collin, 1806), t. IV, p. 119. Lettre au duc de Noailles; samedi au soir, 1702.—Anecdotes dramatiques (Paris, 1775), t. I, p. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mercure galant, février 1702, p. 385. 386.

venue dans quelques-unes des excursions de l'auguste chasseur, au Raincy entre autres 1. Ce n'étaient là que des ébanches commandées par la circonstance et dont l'indigence disparaissait un peu sous les airs de Lalande, son collaborateur le plus habituel. Mais il visait à mieux. Dès 1682, Zobéide l'avait posé en poëte tragique. Deux ans après, Pénélope, mal recue d'abord, obtenait un succès d'attendrissement et de larmes qui fit événement. Les gens du métier vantaient dans Pénélopel habileté avec laquelle on y faisait accepter jusqu'à trois reconnaissances<sup>2</sup>; et dans une opposition entre la Tragédie et l'Opéra, La Bruyère cite Pénélope après les deux Bérénices 3; les gens austères louaient l'honnêteté, la parfaite candeur des mœurs. Bossuet, cet adversaire déclaré du théâtre, mais cet ami de Genest, disait, à propos de Pénélope : « Je ne balancerois pas d'approuver ce spectacle, si l'on

<sup>Dangeau, Journal, t. I, p. 200; t. II, p. 212;
t. VI, p. 133.—Mercure galant, aoút 1685, p. 207 à 287; juin 1697, p. 199 à 207.—Gazette de France, 1685, p. 411 à 452.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Alembert, Œuvres complètes (Belin, 1821), t. II, p. 538. Eloge de Genest.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La Bruyère, Caractères (Jannet, 1854), t. I, p. 156. Des ouvrages de l'Esprit.

représentoit toujours des pièces aussi épurées. »

Genest appartenait à M. du Maine, madame du Maine aimait le théâtre à l'idolâtrie, rien de plus simple qu'il lui consacrât les fruits de sa muse. Ce fut pour elle qu'il fit la tragédie de Joseph, qui fut représentée à Clagny, le 24 janvier 1706. La duchesse v jouait le rôle d'Azaneth; les autres rôles étaient échus à Malezieu et à ses deux fils, à M. de Vernonselles, que le marquis de Roquelaure remplaca à la troisième représentation, au marquis de Gondrin et à M. d'Erlac, capitaine aux gardes suisses. « Tous ces Messieurs, dit le Mercure, animés du désir de plaire à M. le duc et à madame la duchesse du Maine, et par l'exemple d'une si grande princesse, ne négligèrent rien pour l'exécution de leur rôle, et l'on peut dire qu'il seroit difficile de trouver ailleurs des spectacles de cette nature mieux exécutés 1. » Mais nous allions publier Baron qui faisait Joseph, et jouait côte à côte avec madame du Maine 2. On

<sup>1</sup> Mercure galant, février 1706, p. 265 à 271.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baron ne fut pas le seul acteur que voulut bien s'adjoindre cette troupe de grands seigneurs. Roseli en faisait également partie. Il est vrai qu'il s'était re-

a vu la duchesse de Bourgogne accorder le même honneur au célèbre comédien; la châtelaine de Clagny ne faisait, après tout, que suivre l'exemple d'une princesse, sa souveraine préventive. Au reste, disons-le, elle n'avait nul besoin d'être encouragée, et il lui suffisait bien qu'elle en eût l'envie pour ne point se préoccuper de ce que l'on pourrait penser. Joseph fut représenté quatre fois, et madame du Maine joua les quatre fois'. Malezieu a laissé sur Joseph et la sensation qu'il produisit des détails d'autant plus piquants qu'on ne supposerait guère maintenant qu'il ait pu arracher tant de larmes; nous les trouvons dans un discours sur la tragédie de son anci adressé à leur commune patronne.

" ... Je crois entendre encore, dit-il, monseigneur le Prince, votre père, le jour que j'eus l'honneur de lui lire *Joseph*, pour la

tiré du théâtre depuis 1701. — Les frères Parfaict, Histoire du Théâtre-François (Paris, 1748), t. XIV, p. 543.

<sup>1</sup> Les Anecdotes dramatiques disent cinq fois, mais Dangeau ne fait mention que de quatre représentations, la première, comme on l'a vu, le 24 janvier; les autres le 1<sup>cr</sup>, le 8 février et le 28 mars 1706.— Dangeau, Journal, t. XI, p. 16, 22, 27, 45.

première fois, en présence de Votre Altesse Sérénissime... Vous scavez, en effet, madame, qu'il sanglota depuis le commencement jusqu'à la fin, et qu'il m'ordonna plus d'une fois de suspendre la lecture, parce, disoit-il, qu'il se sentoit étouffer. Deux autres grands princes, dont la France pleurera toujours la perte, honorèrent aussi de leurs larmes ces premières lectures de Joseph. Il vous souvient, madame, que feu monseigneur le Duc, qui avoit seu de M. le Prince, combien cette tragédie l'avoit touché, vint à Châtenay me défier de le faire pleurer. Si cela m'arrive, dit-il, ce sera pour la première fois de ma vie, et jamais aucune pièce ne m'a mené jusque-là. Sa résolution l'abandonna dès le premieracte. La reconnoissance de Joseph et d'Hély lui tira des larmes qu'il s'efforçoit en vain de retenir. Il se leva deux fois dans la suite pour les aller cacher, en vous disant qu'il étoit honteux de pleurer comme un enfant... A l'égard du grand prince de Conty. que puis-je dire, madame, qui représente l'état où le mirent ces premières lectures? assurément l'âme des héros doit être encore plus tendre que celle des autres hommes. Laissez-moi, disoit-il, le loisir de pleurer : il faut que je me remette, je ne suis plus en état d'écouter 1... »

Voilà des scènes irrèsistibles, un pathétique triomphant et qui vient à bout des cœurs les plus impitoyables, des cœurs de prince!

« Cependant, nous fait observer malignement le sceptique d'Alembert, quand cette pièce parut sur la scène françoise, le public fut bien plus difficile à émouvoir que tant de princes ne l'avoient été. Tous les yeux furent secs jusqu'à la reconnoissance de Joseph et de ses frères, la seule scène qui produisit quelque effet; et la pièce, après quelques représentations, disparut du théâtre pour ne s'y remontrer jamais <sup>2</sup>. »

A la date de ces solennités dramatiques, la duchesse du Maine régnait à Sceaux depuis cinq ans, et si nous avons anticipé d'autant sur les événements, nous y avons été amené par le souvenir de ce beau château de Clagny condamné dès lors à une solitude dont il ne sortit que par éclairs jusqu'à l'heure fatale où

<sup>1</sup> Genest, Joseph (Paris, 1711), p. vj, vij, viij, Discours de M. de Malezieu à S. A. S. Madame la duchesse du Maine sur la tragédie de Joseph.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Alembert, Œuvres complètes (Belin, 1821), t. II, p. 538.

ces splendeurs s'évanouirent, non pas comme cela devait arriver pour Marly et tant d'autres résidences princières, devant les fureurs d'une révolution déchaînée, mais, en pleine monarchie (1767), par l'arrêt du maître, pour une cause, toute impérieuse, d'assainissement et de salubrité 1.

<sup>1</sup> J. A. Le Roi, *Histoire des rues de Versailles*, deuxième édition (Versailles, 1861), p. 6, 223.

Les Bâtards et le Parlement.-Lettres patentes d'Henri IV. - Cesar-Monsieur et M. de Guise. - Déclaration de Louis XIV en faveur des princes légitimés.-Lettre du duc du Maine au duc de Vendôme. - Le grand prieur n'aime pas la cour .-- La comtesse de Brégy, nièce de Saumaize.-La reine de Suède lui offre une province. - Vous avez, belle Brégis...-Questions d'amour par ordre du roi.-Aimée de la reine mère, - Elle a place dans son testament. - Restitution au lit de mort. - Madame de Brégy affamée. - Machination diabolique du grand prieur. - Les petits fromages. - Le grand prieur pris en flagrant délit par le Dauphin. -Louis XIV informé de l'aventure. - Défection de M. de La Ferte.-Colère du roi. - M. de Vendôme obtient la grâce du coupable.-Lord Portland.-Le grand prieur lui dispute le pas.-Plaintes de l'ambassadeur.-Querelle au jeu entre le prince de Conti et le grand prieur. - Ce dernier à la Bastille. - Embarras et soumissions des Légitimés. - Le grand prieur obligé de demander pardon à M. de Conti. Chaulieu médiocre administrateur. — Il est remercié. — Crozat lui succède. - M. de Vendôme dans les remèdes.-Défiguré jusqu'au dégoût. - Il couche avec ses chiens. -Son existence crapuleuse. - L'évêque de Parme. - Santo-Donino Albéroni. - Un étrange général d'armée. - Les fraîcheurs de M. de Vendôme.

C'est de la campagne de 1693 que date la faveur hors de toutes proportions dont on vit jouir M. de Vendôme. Il n'était pas de retour d'Italie que déjà Monseigneur lui faisait préparer un appartement à Choisv où, durant les deux mois qui suivirent, il n'alla pas moins de quatre fois. Bien que l'on n'en fût pas encore à penser que les bâtards, à défaut d'héritiers légitimes, pussent ramasser le sceptre vacant, ceux-ci se résignaient difficilement à ne compter que comme simples pairs. Henri IV, un mois avant sa mort, avait accordé au bisaïeul de M. de Vendôme et à son autre fils des lettres patentes portant qu'ils marcheraient immédiatement après les princes du sang. Mais on pressent le peu de solidité de pareils priviléges, lorsque celui qui les octroie n'est plus là pour en surveiller l'exécution. Aux obsèques mêmes de son père, César-Monsieur, avant voulu user de ses prérogatives. M. de Guise l'avait tiré par le bras, lui avait dit que « c'étoit bon hier, mais pas aujourd'hui 1, » et l'avait fait rétrograder. Les Vendôme, qui n'avaient pas sans doute à compter sur une bienveillance excessive de la reine régente, se l'étaient tenu

<sup>1</sup> Dangeau, Journal [addition de Saint-Simon], t. V. p. 2; 2 mai 1694.

pour dit et leurs fils et petits-fils n'eussent pas songé à faire valoir, après un *statu quo* de quatre-vingt-quatre ans, des droits plus que périmés, sans les circonstances exceptionnelles qui se présentèrent.

Nous avons déjà eu occasion de le remarquer, ce qui servit MM. de Vendôme plus que leur mérite, plus que l'affection réelle que le roi ressentait pour l'aîné, ce fut le besoin que l'on eut d'eux pour légitimer l'élévation de bâtards qui ne remontaient pas, ces derniers, à Henri IV. « On croit, consigne Dangeau dans son Journal, qu'on va faire revivre en faveur de M. le duc du Maine la pairie du comté d'Eu, qui est une des plus anciennes du rovaume, et le roi donnera une déclaration en faveur de M. le duc du Maine, son fils, encore plus favorable que celle que Henri IV avait faite en faveur de M. de Vendôme, et il précèdera au Parlement tous les pairs ecclésiastiques aussi bien que les laïques. » Cette forme dubitative chez Dangeau, d'ailleurs si bien informé des choses de la cour et en particulier des petites affaires des bâtards, est une facon de dire, puisque cinq jours plus tard, M. du Maine était recu au Parlement et avait sa place après le prince de

Conti. Aussitôt que les lettres patentes concédant ce rang nouveau au duc du Maine s'appuvaient du précédent de celles octrovées par Henri IV, il était logique de restituer à MM. de Vendôme leurs qualités et privilèges de princes légitimés, et le Parlement le décida ainsi, sans opposition, dit Dangeau; sans opposition ouverte, s'entend, et non sans révolte cachée. Mais l'important était qu'on obéit. « M. le duc de Vendôme, ajoute-t-il, prit mardi (8 juin) sa place au Parlement devant les pairs ecclésiastiques; M. le premier président le harangua, et lui ôta le chapeau en lui demandant son avis. Il a été traité en tout comme l'avoit été M. le duc du Maine à sa réception... » Nous avons sous les veux une lettre de M. du Maine à l'aîné des Vendôme, où ce prince s'exprime en toute franchise sur leur commune élévation: « ... Vous avés un peu attendu vostre établissement, lui dit-il, mais le voilà bon, et il me semble que voilà nostre espèce assés honestement pourvue et puissante... " » C'était bien, quant au présent.

<sup>1</sup> J. Delort, Mes voyages aux environs de Paris (Paris, 1821), t. II, p. 102. Lettre du duc du Maine au duc de Vendôme: ce 8 cetobre 1694.

Mais pourquoi ce qui était arrivé déjà ne se représenterait-il point, et qui assurait qu'un autre M. de Guise ne viendrait pas, un jour, remettre les choses à leur vraie place?

Louis XIV n'admettait guère qu'on vécût loin de la cour. La cour était la patrie obligée de tout homme de qualité, et ce n'était pas impunément qu'on s'en éloignait, même pour songer, sur le déclin de l'âge, à mettre ordre aux affaires de l'autre monde. M. de Vendôme, qui eût passé toute sa vie à Anet, ne s'y rendait jamais sans avoir antérieurement demandé si on le trouvait bon. Après cette victoire remportée sur les pairs, le prince s'empressa d'aller jouir du peu de temps qui lui restait dans cette charmante retraite où il pouvait se livrer à ses goûts en toute sûreté et en toute licence. « Ce fut le roi lui-même qui lui en fit la proposition 1. » Le grand prieur suivait son frère à la cour, bien qu'il s'y trouvât mal à l'aise; mais il y demeurait le moins possible et regagnait à tire d'ailes son grand prieuré, son château d'Anet à lui. Versailles n'était pas son fait; il v fallait une tenue, une réserve, une surveillance de soi-

<sup>1</sup> Dangeau, Journal, t. V, p. 5, 6, 7, 14, 25.

même dont il était parfaitement incapable. Ses frasques y étaient continuelles, et les répressions qu'elles lui attiraient ne l'empéchaient pas de retomber le lendemain dans de nouveaux écarts. L'année même du second voyage du Dauphin à Anet, on se racontait une petite aventure d'un goût plus qu'équivoque, qui amusa pourtant, parce que le personnage auquel il s'attaquait, avec beaucoup d'esprit, prêtait à d'étranges libertés.

La comtesse de Brégy, l'un des derniers spécimens survivants de l'ancienne cour d'Anne d'Autriche dont elle avait été dame d'honneur, fut, en son temps, jeune, jolie, brillante, avec ce côté hardi, effronté, masculin des femmes de la Fronde. Elle était nièce du célèbre Saumaize, qui avait surveille son éducation et s'était plu à développer son intelligence hâtive. A quatorze ans, on la mariait à M. de Brégy, dont elle devait être séparée une bonne partie de sa vie. Si l'on veut conserver quelques illusions à son égard, il ne faut pas ouvrir les Historiettes de Tallemant, qui nous fait d'elle un portrait plus piquant que flatté. « Elle est coquette en diable, dit-il, elle ne manque point d'esprit; mais c'est la plus grande faconnière et la plus vaine créature qui soit au monde 1. » Le portrait que madame de Brégy a fait d'elle-même pourrait n'être pas plus strictement exact en sens inverse. Comme son amie, madame de Choisy, elle correspondait avec la reine de Suède, qui lui offrait une province entière pour peu qu'elle consentit à se fixer dans ses États. Ce qu'il y a d'incontestable, c'est l'espèce d'autorité qu'eut longtemps la comtesse en matière de goût et d'esprit. Benserade répondait en vers à des questions d'amour posées par elle, et ce par ordre du roi. Elle était poëte elle-même, et il existe un volume de son fait, entièrement illisible à cette heure <sup>2</sup>. Sa faveur fut aussi effective que glorieuse auprès de la reinemère, à laquelle elle reproche pourtant « de n'être pas libérale, » malgré les quatre cent mille francs qu'elle lui soutira de son vivant et les dix mille écus qu'Anne d'Autriche lui léguait, comme souvenir, dans son testament3. Quand on approche de la tombe, on envisage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tallemant des Réaux, *Historiettes* (Techener, 1856), t. V, p. 423, 424.

 $<sup>^2</sup>$  Lettres et pièces de madame la comtesse de  $B^{*vs}$  (à Leyde, 1666).

<sup>3</sup> Madame de Motteville, Mémoires (Michaud et Poujoulat) t. XXIV, p. 571. Testament de la reine mère.

les choses avec plus de crainte et de scrupule et il y parut à ses dernières dispositions. Nous lisons dans le *Journal* de Dangeau: « Elle a laissé en mourant deux cent cinquante mille francs à Monsieur, pour restituer; elle avoit eu cela d'un don que lui avoit fait la reine mère autrefois, qu'elle a prétendu en mourant qui étoit injuste 1. » Cette circonstance, qui n'est pas mince au point de vue de la somme, aide au portrait.

Tant qu'elle fut jeune, ses étourderies, ses exigences, ses travers lui réussirent, abrités qu'ils étaient par une protection royale et de grandes amitiés, celle de mademoiselle de Montpensier, entre autres. Malheureusement les ridicules survécurent à la beauté, avec cette nature d'esprit audacieux, quasi soldatesque qui n'était plus de mode. Les chansons plurent sur le compte de madame de Brégy sans la faire reculer d'une semelle. Madame en fit une qui commencait ainsi:

Vous avez, belle Brégis, Plus de printems que de lis.... 2.

<sup>1</sup> Dangeau, Journal, t. II, p. 131; 13 avril 1693.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. XXIV, f. 27; elle est appelée

L'abbé de Choisy l'attribue à Louis XIV 1, mais nous l'en croyons parfaitement innocent pour plus d'une raison. Louis XIV avait dans l'esprit quelque chose de contenu, de sérieux, de majestueux, qui le rendait tout à fait incapable d'une moquerie; ce qui ne veut pas dire qu'il ne lui arrivât point de rire d'un mot plaisant tout comme un autre. On chansonne l'un de ses officiers, Béchamel, et il fredonne ces couplets qu'il trouve amusants. Il en aura fait autant des couplets sur madame de Brégy, et c'est là sans doute toute sa complicité. La comtesse, avec sa brusquerie, son sans-gêne, ses airs de folie surannés, ne prêtait que trop le flanc à certains tours de pages qui dépassaient souvent la stricte limite. Saint-Simon raconte un de ces tours joués à la pauvre comtesse par un ancien maître d'hôtel de la reine mère, Estoublon, que nous serions bien embarrassé de rapporter ici et qui pourtant divertit fort Louis XIV 2.

indifféremment, dans les mémoires du temps, Brégis ou Bréqy.

<sup>1</sup> L'abbé de Choisy, Mémoires (Michaud et Poujoulat), t. XXX, p. 673.

<sup>2</sup> Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon, t. II, p. 135; 29 avril 1688.—Saint-Simon, dans une

Les derniers jours d'appartement avant le départ du roi pour Fontainebleau, le grand prieur et le duc de La Ferté causaient ensemble à quelque distance du lieu où était dressée la collation, quand ils apercurent, se dirigeant vers un buffet, madame de Brégy et une autre femme non moins âgée et non moins affamée, car elles tombèrent sur les plats et les rafraîchissements en vrais oiseaux de proie. Le grand prieur les voyant opérer d'aussi bon cœur, trouva qu'il serait on ne peut plus plaisant de gâter indignement des fromages qui semblaient être les mets préférés des deux douairières. M. de La Ferté rit beaucoup de l'idée et y applaudit. C'était plus qu'il n'en fallait pour décider le grand prieur qui exécuta aussitôt ce beau projet et « cracha tant qu'il put sur les petits fromages. » Par malheur, Monseigneur vint à passer et remarqua cet étrange manége. Il l'appela sur-lechamp et lui dit que cela était « fort vilain et

seconde addition au même journal, dit, à propos de madame de Brégy, qui venait de mourir : « Si connue par sa beauté, son esprit et sa familiarité avec le Roi et Monsieur, et par le lavement qu'Estoublon lui donna si subitement. »

infâme, » et qu'il devait souhaiter que Sa Majesté l'ignorât. Cette semonce, toute brève qu'elle eut été ne demeura pas inaperçue, et, malgré la discrétion du prince, le roi fut informé de l'aventure. Ayant pris à souper sa mine haute et severe, il dit qu'il y avait des gens assez hardis « pour faire des insolences sur la collation, » et que, s'il savait qui c'était, il en ferait un exemple. Puis, se tournant du côté de Monseigneur : « Vous savez qui c'est, dites-le-moy. » Le Dauphin, qui eût voulu que le grand prieur en fût quitte pour la peur, s'en défendit; mais le roi insista de telle facon et avec une telle autorité qu'il n'y eut pas moyen de détourner l'orage. Le duc de La Ferté, prévenu de ce qui se passait, s'approcha du roi, au lever de table, avec cet air soumis, terrifié, la plus habile des flatteries : « Sire, je suis bien malheureux d'avoir déplu en quelque chose à Votre Majesté, et, après lui en avoir demandé pardon, je lui dirai la chose comme elle est. » Tout naturellement l'absent fut quelque peu sacrifié: le tort unique de La Ferté avait été de n'avoir vu que le côté risible d'une plaisanterie qui était bien coupable, puisqu'elle offensait le roi à ce point, et de ne s'y être

pas opposé de tout son pouvoir ¹. Ces soumissions curent l'effet qu'il en attendait. « Je sçavois la chose, répondit Louis XIV, mais soyez sage. » Le grand prieur s'en était retourné à Paris fort tranquillement. Son frère, qui était à Versailles, tenta de calmer le roi. Celui-ci l'arrêta court et lui défendit d'ajouter un mot. Il fallait donner le temps à ce premier courroux de s'apaiser. M. de Vendôme, le lendemain, essaya sur nouveaux frais, et, cette fois, fut plus heureux. Le roi lui dit qu'en sa faveur le coupable n'aurait pas le châtiment que son insolence méritait, mais qu'il n'eut pas à se présenter devant lui ².

Cette disgrâce ne fut que passagère, et le grand prieur reparut à Versailles et à Choisy comme à l'ordinaire; mais il ne devait pas s'en tenir à cette équipée. Les égards, les faiblesses de Louis XIV envers les Vendôme

¹ Le duc de La Ferté était coutumier de pareilles défections, et ce n'était pas la première fois qu'il abandonnait son complice pour faire plus aisément sa paix.— Bussy-Rabutin, Histoire amoureuse des Gaules (Delahays), t. II, p. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale, Manuscrits', 1687, t. XXXVI, f. 35, 36.

n'étaient de nature à inspirer aux deux freres ni modestie ni modération dans leurs prétentions: leur arrogance servait, et en la tolérait pour ce qu'elle rapportait. Les succès de l'ainé, le besoin qu'on croyait avoir de ce général heureux plus que sage, le seul homme qui resta, à une certaine heure, avec Villars, à opposer à Marlborough et au prince Eugène, eussent fait passer par-dessus bien des torts. Le grand prieur, dont les faits d'armes n'avaient pas l'autorité des exploits de M. de Vendôme, aurait dû proportionner ses exigences à son importance secondaire. Mais, plus glorieux encore que son frère, il allait à l'insolence, dit Saint-Simon 1, et avec toute l'étourderie et l'irréflexion de son humeur.

Lord Portland, ambassadeur du roi Guillaume, sur le point de repasser en Angleterre, après avoir pris congé de Louis XIV, s'était présenté à Meudon<sup>2</sup> et avait suivi le Dauphin à la chasse. Le grand prieur, qui était du voyage, affecta au souper de prendre le pas sur l'ambassadeur et de s'asseoir au-dessus

<sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires [Chéruel]. t. V, p. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce fut, nous l'avons dit déjà, en juin 1696, que Monseigneur échangea Choisy contre Meudon.

de lui. Cette prétention était nouvelle et ne devait pas passer sans conteste. Dès le lendemain, lord Portland venait se plaindre au roi. Si Sa Majesté donnait à MM. de Vendôme le rang de princes du sang, il n'avait rien à leur disputer; autrement il pensait que M. le grand prieur devait à sa qualité des honnêtetés qu'il n'avait point eues. La réponse de Louis XIV était forcée : il ne donnait point le rang de princes du sang à MM. de Vendôme, et il manderait à Monseigneur de dire au grand prieur de veiller sur ce qu'il ferait par la suite. « Milord Portland, écrit Dangeau, est charmé des bons traitemens qu'il a recus du roi, et le roi paraît fort content de lui 1. » Quoi qu'en dise celui-ci, Louis XIV, que le sort des batailles avait amené à reconnaître Guillaume, quand, pour lui, le vrai, le seul roi d'Angleterre, celui qu'il s'était promis de remettre sur le trône, était à Saint-Germain, devait savoir un médiocre gré au grand prieur d'un conflit au moinsinutile et qui ne pouvait que lui être désagréable à tous égards. Il n'en

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dangeau, Journal, t. VI, p. 353; 26 et 27 mai 1698.

coûte pas d'être juste, quand on est heureux; dans l'infortune, en n'obéissant qu'à la seule équité, l'on a encore·l'air de céder à la violence. Mais cette équipée du grand prieur n'est rien auprès de ce qui se passa trois mois plus tard, encore à Meudon.

Un soir, après le souper, Monseigneur alla se coucher; les courtisans restèrent à jouer ou à voirjouer. Le prince de Conti et le grand prieur étaient à la même table, survint un coup qui fit difficulté; l'explication entre hommes qui ne s'aimaient pas et avaient leurs raisons de ne pas s'aimer dégénéra vite en

¹ A part cette rivalité des Vendôme avec M. de Conti, le grand prieur avait fait tout ce qu'il avait pu, s'il n'avait pas réussi, pour chagriner le prince dans ses amours avec mademoiselle de Mouchy (Julie Crévant d'Humières). Ce n'est pas tout à fait ce que dit, pourtant, le rédacteur d'une note que nous trouvons au bas d'une chanson du temps: « Elle vivoit (mademoiselle de Mouchy) depuis longtemps en commerce avec le prince de Conti, et faisoit des coquetteries au grand prieur que son amitié pour le prince empêchoit d'écouter. » Cette interprétation bienveillante n'a que trop l'air d'une contrevérité et ne saurait guère se prendre autrement. — Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), 1687, t. VI, f. 119, 121.

dispute des plus fâcheuses. Le grand prieur, dont le talent n'était pas de mesurer ses discours, s'emporta au point de laisser échapper des paroles déjà peu convenables d'égal à égal, et que la distance qui les séparait tous les deux rendait encore plus graves. M. de Conti repartit sur le même ton et par des allusions très-diaphanes sur la fidélité de son adversaire au jeu 1. Saint-Simon, qui tient à

1 x...Ils jouoient à l'ombre pareillement, et le grand prieur ayant demandé gano à une troisième levée et gagné codille, le prince de Conti dit à celui qui lui avoit fait gano, qu'il avoit été bien simple de le croire. qu'il étoit homme à prendre ses avantages quand il pouvoit, et qu'il ne l'avoit jamais vu jouer autrement .... , » - Sandras de Courtilz, Annates de la Cour et de Paris, pour les années 1697 et 1698 (Cologne, 1701), t. II, p. 656. - Cette querelle fit tapage, et on trouve la trace de l'émotion qu'elle causa dans les correspondances privées du temps; mais l'aventure, ce qui était inévitable, s'v trouve plus ou moins dénaturée, et ce n'est que dans Dangeau et dans Saint-Simon, qui reproduit jusqu'à ses termes, qu'il faut l'aller chercher. Racine la raconte à son fils, et donne raison au prince de Conti: « Il ne s'est rien passé de nouveau, lui écrit-il à la date du ler août 1698, depuis le départ de M. de Bonae, que la querelle que M. le grand prieur a voulu avoir avec M. le prince de Conti... »-Racine, Œuvres complètes (édit. Le Fèvre', t. VI, p. 421, 422. - Madame du Nover

faire passer le premier pour un poltron, prétend que le prince ne le ménagea pas davantage sur sa bravoure, « l'un et l'autre, » courage à la guerre et honnêteté au jeu « fort peu nets. » Le grand prieur se leva furieux, ieta les cartes et demanda satisfaction de l'injure, l'épée à la main. Le prince de Conti lui fit observer qu'il lui manquait de respect, mais qu'en tous cas il était très-accessible, sortant souvent et nullement accompagné. La querelle prit des proportions telles qu'on crut devoir prévenir le Dauphin, qui quitta son lit et descendit sans autre vêtement que sa robe de chambre. Monseigneur commanda aussitôt au marquis de Gesvres de partir pour Versailles et d'apprendre à Sa Majesté la scène de la nuit. Le roi sut tout à son lever et fit dire à son fils sans plus ample informė, d'envoyer, par l'exempt des gardes en service près de lui, le grand prieur à la Bastille. Celui-ci, fort de son innocence, connaissant d'ailleurs l'insurmontable aversion de Louis XIV pour M. de Conti, se

fait également mention de l'événement dans ses Lettres historiques et galantes (Amsterdam, 1720), t. I, p. 192, 193. présenta au château pour exposer au roi ses griefs, et lui fit demander audience par La Vienne: il ignorait encore l'arrêt dont il était l'objet. Le roi répondit à La Vienne que le grand prieur se gardât bien de se montrer devant lui, que M. de Pontchartrain avait du expédier l'ordre qu'on le reçût à la Bastille, où il n'avait qu'à aller sur-le-champ.

M. de Vendôme était à Anet ; il accourut et tâcha, une fois encore, de réparer les sottises de son frère. L'affaire était grave, et, quels que pussent être le bon vouloir de Louis XIV en faveur du duc de Vendôme et, par contre, son peu d'affection pour M. de Conti, le rang du prince primait sur toute autre considération. Le coupable, comme on va voir, ne devait pas être le seul à être puni de son incartade. « Ce fut un grand émoi à la cour, dit Saint-Simon; les princes du sang prirent l'affaire fort haut, et les bâtards furent si embarrassés que, le 2 août, M. du Maine et M. le comte de Toulouse allèrent voir M. le prince de Conti. Enfin l'affaire s'accommoda à Marly, le 6 août au matin. Monseigneur pria le roi de vouloir bien pardonner au grand prieur et le faire sortir de la Bastille, et l'assura que M. le prince de Conti lui pardonnoit aussi. Là dessus, le roi envoya chercher M. de Vendôme et lui dit qu'il alloit faire expédier l'ordre pour faire sortir son frère de la Bastille; qu'il pourroit, le lendemain. l'amener à Marly, où d'abord il vouloit qu'il allât demander pardon à M. le prince de Conti, après à Monseigneur; qu'il le verroit ensuite, et que de là il s'en retourneroit à Paris. Il ajouta qu'au retour à Versailles, le grand prieur pourroit y venir. La chose fut exécutée de point en point de la sorte, le lendemain jeudi 7 août, les deux pardons demandés, et en propres termes, et M. de Vendôme présent avec son frère. Ce ne fut pas sans que nature pâtit cruellement en tous les deux; mais il fallut avaler le calice, et calmer les princes du sang qui étoient extrêmement anîmés 1. »

Si discret qu'il soit, Dangeau ne peut dissimuler tout ce que cette sotte affaire eut de désagréable et d'humiliant, non pas pour le grand prieur qui n'avait que ce qu'il méritait, non pas seulement pour son frère dont l'amour-propre eut mortellement à souffrir des démarches qu'il lui fallut faire, mais en-

t Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. II, p. 173

core pour les bâtards, qui se virent compris et comme impliqués dans les griefs de l'offensé. « M. de Vendôme, raconte Dangeau, s'est comporté dans toute cette affaire avec beaucoup d'esprit et tant de sagesse qu'il a désarmé les princes, qui étoient fort animés.» C'était une revanche partielle que prenaient ces derniers sur les princes légitimés, en attendant la revanche éclatante que la Régence leur offrirait plus tard; et l'unanimité de colère dut donner à penser à Louis XIV qui, du reste, se douta bien qu'après lui sa volonté serait peu respectée. Le grand prieur fut peut-être celui qui ressentit le moins l'affront. Il reparut à Meudon comme s'il ne se fût rien passé, et oublia vite des démêlés où il était loin d'avoir eu le beau rôle 1.

C'était Chaulieu, on ne l'a pas oublié, qui était à la tête de la maison de M. de Vendôme. Saint-Simon accuse l'abbé, « un agréable débauché de fort bonne compagnie, qui faisoit aisément de jolis vers, beaucoup du grand monde et qui ne se piquoit pas de religion <sup>2</sup>, »

<sup>4</sup> Dangeau, Journal, t. VI, p. 388, 390, 393, 397; 28, 29, 30 et 31 juillet, 2, 6, 7 et 17 août 1698.

<sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. XVIII. p. 5.

de s'entendre avec le grand prieur pour dévaliser M. de Vendôme « dont la bourse se vidoit sans qu'il eut personnellement jamais un écu pour quoi qu'il voulût faire 1. » De l'aveu de La Fare, l'abbé, le grand prieur et ledit La Fare passaient dans le public pour donner les violons à leurs maîtresses aux frais du duc, qui n'eût pas dépensé à cet égard grand argent pour son compte. Sans aller si loin que Saint-Simon, il faut bien convenir que Chaulieu n'avait rien des qualités qui font l'administrateur accompli, l'intendant économe. Ce n'est pas qu'il n'entendit fort bien ses propres affaires et celles de sa famille. Nous l'avons vu, dans ses lettres à sa bellesœur, raisonner en homme très-positif, et il n'avait pas perdu son temps, pour lui et pour les siens, auprès de M. de Vendôme. Il existe une chanson assez curieuse, qui est comme l'historique en couplets du voyage du Dauphin à Anet, en 1686, et où l'on fait dire à l'abbé parlant à mademoiselle Le Rochois:

> Pour te faire connoître Qu'avec juste raison

<sup>1</sup> Saint-Simon, Memoires. Chéruel, t. II, p. 277.

Je suis comme le maître Dedans cette maison, J'ay, par mon sçavoir-faire, Si bien fait mes affaires, Que mon frère, qui ne possédoit rien, A présent a du bien <sup>1</sup>.

Ce qu'il y a de positif, c'est qu'alors Chaulieu avait pour une trentaine de mille livres de revenus en abbayes et en bénéfices <sup>2</sup>, qu'il devait à la générosité de MM. de Vendôme. En se l'attachant, le prince n'avait songé qu'à fixer près de lui un poëte voluptueux, agréable, dont ilaimait les vers, dont il aimait l'esprit, et, pour tout dire, un coryphée aussi infatigable à table que charmant. Et les choses allèrent longtemps ainsi au grand contentement du « bailli » d'Anet, auquel on ne rendait guère de comptes, et qui n'était pas homme à en exiger. Le roi, informé de l'état pitoyable de ses finances, l'avait, à plusieurs

1 Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), 1686, t. XXV, f. 423, 424.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Outre son prieuré de Saint-Germain de la Truite, Chaulieu était, à sa mort, abbé d'Aumale, prieur de Saint-Georges en l'île d'Oleron, de Pouriers, de Renel et de Saint-Étienne. Le prieuré d'Oleron était de vingt-sept à vingt-huit mille livres de rente; Chaulieu le tenait de la générosité du grand prieur.

reprises, engagé à s'occuper sérieusement de ses affaires, et à en confier le soin à des gens dont ce fut le métier. Un pamphlet de l'époque entre dans des détails assez curieux que nous citerons au moins comme un écho de ce qui se répétait sur l'administration de Chaulieu.

- « ... Nous apprimes ensuite que le roi, ayant été informé que la maison de Vendôme étoit accablée de dettes, et qu'il y avoit nombre de gens qui crioient, parce que l'on ne les payoit point, Sa Majesté avoit voulu sçavoir au juste l'état certain des affaires des princes, et quelque ennemi secret de Chaulieu ayant dit que celui-ci s'enrichissoit en ruinant ses maîtres, on lui avoit attribué tout le déréglement qui se trouvoit pour lors dans leurs affaires, sur de tels rapports.
- « Le roi avoit dit qu'il falloit bien que ce fût la faute de Chaulieu, qui outre ses bénéfices retenoit encore vingt-quatre mille livres par an pour ses peines, que l'intention de Sa Majesté n'étoit pas que les princes manquassent de pain, et que leur apanage, les bénéfices du grand-prieur, et les pensions montoient ensemble à plus de quatre cent mille livres par an, et cependant qu'ils étoient

obligez d'aller en fiacre, n'ayant ni maison, ni équipage réglé.

« Il faut convenir qu'il y avoit quelque vérité dans tout cecy, et que l'abbé de Chaulien ent pu arranger les affaires de cette grande maison d'une tout autre manière; mais étoit soubçonné d'aimer trop ses plaisirs, et de favoriser avec excès ceux des princes qui n'avoient point de bornes... 1. »

M. de Vendôme, sous la pression du roi, fit dire à Chaulieu par Chamerault qu'il le remerçiait de ses services passés et qu'il l'en récompensait par une pension de deux mille écus; mais qu'il avait résolu de gouverner luimême sa dépense. L'abbé eut « la misère de la recevoir. » Le prince était bien incapable d'une administration quelconque, mais le remplaçant de Chaulieu était tout trouvé. C'était Crozat l'aîné, auquel le roi avait fait dire par Pontchartrain qu'il lui saurait gré de se charger de cette mission. Celui-ci ne supposait pas le mal aussi grand; dès le premier examen, il fut effrayé du déficit et déclara qu'il

<sup>1</sup> Les Délices et les Galanteries de l'Isle de France Cologne, chez Pierre Marteau, à la Vérité, 1709, t. II. p. 15, 16.

ajournait son acceptation jusqu'à ce qu'il eût éclairé cet abîme. Il se rendit, cependant, aux ordres du roi et se mit en devoir de débrouiller un pareil chaos <sup>1</sup>. Chaulieu n'en marcha pas la tête moins haute. Saint-Simon prétend, toutefois, qu'il n'osa plus reparaître à la cour, bien qu'aucune défense ne lui eût été faite à cet égard <sup>2</sup>.

Le grand prieur avait sa part trop directe dans la gestion de l'abbé pour que le remerciment fait à celui-ci ne lui fût pas particulièrement désagréable. « Ce fut un compliment amer au grand prieur qui faisoit siens les revenus de son frère, et en donnoit quelque chose à l'abbé de Chaulieu. Jamais il ne le pardonna sincèrement à son frère, et ce fut l'époque, quoique sourde, de la cessation de leur identité, car leur union se pouvoit appeler telle 3. » Il n'y eut pas de brouille pourtant, et l'on verra M. de Vendôme donner jusqu'à la fin au grand prieur des preuves d'affection et de dévouement. Quoi qu'il en soit, à dater de ce moment, ils'éloigna de moins en moins

<sup>4</sup> Dangeau, Journal, t. VII, p. 56, 68, 75; 1er, 17, 28 avril 1699.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires Chéruel), t. XVIII, p. 5.

<sup>5</sup> Ibid., t. II, p. 277.

d'Anet, et, lorsqu'il venait à Paris, c'était pour être plus près de ses médecins.

Nous touchons ici à un point délicat de cette histoire. Plongé dans la débauche la plus étrange et la plus affreuse, M. de Vendôme avait traité sa santé comme sa fortune, avec une incurie qui avait eu, à la longue, les conséquences les plus graves. Il était grand temps de songer à la guérison, bien qu'il s'obstinât à ne rien faire. « Sa Majesté, écrit Dangeau à la date du 9 février 1699, a parlé à M. de Vendôme avec beaucoup de bonté en lui représentant la nécessité où le public croit qu'il est de se remettre dans les remèdes; M. de Vendôme répond à cela qu'il se croit parfaitement bien guéri 1. » Il fallut pourtant se rendre à l'évidence et se décider à prendre un parti. « M. de Vendôme, écrit encore Dangeau, trois mois après, a commencé à Paris à se mettre dans les grands remèdes, qui seuls peuvent le guérir; il prit congé du roi vendredi, qui lui dit : « Je souhaite qu'à « votre retour nous nous puissions embrasser « avec plus de sûreté que présentement. Ne

<sup>1</sup> Dangeau, Journal, t. VII, p. 22; lundi, 9 février 1699.

"\_soyez pas plus la dupe de votre santé que de " vos affaires '. " Cette parole indiquait fort nettement ce que la situation du duc avait d'alarmant et aussi de répugnant. Cette résolution de songer à sa santé coïncidait, d'ailleurs, avec cette autre détermination, conseillée par le roi à l'endroit de ses finances, et qui eut pour effet d'évincer d'Anet le pauvre Chaulieu. Mais laissons la parole à Saint-Simon.

« Crozat, un des plus riches hommes de Paris, à toutes sortes de métiers, se mit à la tête des affaires de M. de Vendôme, après quoi il prit (M. de Vendôme) impudemment congé du roi, de Monseigneur, des princes et de tout le monde, pour s'en aller se mettre entre les mains des chirurgiens qui l'avoient déjà manqué une fois. C'est le premier exemple d'une impudence pareille... Il est vrai qu'une race de bâtards pouvoit en ce genre-là prétendre quelque privilége; mais d'aller en triomphe où jamais on ne fut qu'en cachant sa honte sous les replis les plus mystérieux épouvanta et indigna tout à la fois, et montra tout ce que pouvoit une naissance

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dangeau, *Journal*, t. VII, p. 81; dimanche, 19 mai 1699.

illégitime sur un roi si dévot, si sérieux, et en tout genre si esclave de toutes les bienséances. Au lieu d'Anet, il fut à Clichy chez Crozat, pour être plus à portée de tous les secours de Paris. Il fut près de trois mois entre les mains des plus habiles, qui échouèrent. Il revint à la cour avec la moitié de son nez ordinaire, ses dents tombées et une physionomie entièrement changée, et qui tiroit sur le niais; le roi en fut si frappé qu'il recommanda aux courtisans de n'en pas faire semblant, de peur d'affliger M, de Vendôme. C'étoit, assurément, y prendre un grand intérêt. Comme il étoit parti pour cette expédition médicale en triomphe, il en revint aussi triomphant par la réception du roi dont l'exemple gagna toute la cour. Cela, et le grand remède qui lui avoit affaibli la tête, la lui tourna tout à fait, et, depuis cette époque, ce ne fut plus le même homme. Le miroir cependant ne le contentoit pas, il ne parut que quelques jours, et s'en alla à Anet pour voir si le nez et les dents lui reviendroient avec les cheveux 1, »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. II, p. 278.— Recucil de chansons historiques (Bibliothèque impériale, Manuscrits), 1701, t. XXVIII, f. 195.

L'année suivante, même nécessité de se livrer à un traitement long et pénible, même insuccès dans le résultat. Défiguré au point de ne se montrer ni aux dames ni à Marly, il se renfermera encore, en 1701, à Anet pour n'avoir à veiller qu'à sa santé, mais sans que Maison-Rouge, son médecin', apporte un grand changement dans son état. « Bientôt il s'y accoutuma, et tâcha d'y accoutumer les autres. Ce ne fut pas sans dégoût, et sans chercher sa physionomie et ses principaux traits qui ne se retrouvèrent plus; il paya d'audace en homme qui se sent tout permis et qui se veut tout permettre 2. » Ce tableau, d'une crudité terrible, n'a rien que d'exact : le duc de Vendôme était un cynique de la plus

t Avant Maison-Rouge, il avait été dans les mains de Chambon, un empirique de la même farine que Carette et fort à la mode, dont madame de Sévigné parle dans ses lettres, le médecin et l'ami du poëte Lainez et de Chaulieu. Ce dernier, guéri par Chambon, l'avait fait prendre à son maître, qui n'eut pas les mêmes raisons de s'en louer.—Poésies de Lainez (La Haye, 1753), p. 7. — Sandras de Courtilz, Annales de la Cour et de Paris, pour les années 1697 et 1698 (Cologne, 1701), t. II, p. 574, 575.—Dangeau, Journal, t. VI, p. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. III, p. 67.

effroyable espèce. Entouré d'une petite cour de gens d'esprit, mais sans naissance pour la plupart, vivant en dehors du grand monde auprès duquel ses hauteurs, ses prétentions eussent essuyé plus d'un dégoût, et qui l'eût contraint en tous cas à veiller sur lui-même, il ne s'était abandonné que trop tôt à des penchants qui ne firent que s'enraciner avec l'âge. Qui eût pris sur soi de l'en corriger? Insensiblement, il s'engagea, chaque jour plus avant, dans cette voie de complet oubli du respect qu'il devait aux autres comme à lui, au point qu'il n'en eût pu sortir, l'eût-il voulu. Il ne garda plus de mesure et se vautra dans son ignominie et dans sa fange avec une impudence qu'on toléra, dont on plaisanta, mais qu'il fallut accepter. Sa saleté passa même, auprès de gens charitables, pour de la bonhomie et du sans-facon. « Il étoit plein de chiens et de chiennes dans son lit, qui faisoient leurs petits à ses côtés 1. » N'était-ce pas patriarcal et remonter à la simplicité et à l'innocence des mœurs primitives? Mais cela n'est rien, et l'on serait heureux d'en être quitte pour si peu.

<sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. V, p. 134.

Dieu nous garde d'entrer dans les détails de la chaise-percée de M. de Vendôme. Nous laissons à Saint-Simon, cet homme impitoyable, le soin d'apprendre aux lecteurs intrépides de pareilles ignominies 1. Cependant,

¹ Il paraît, toutefois, qu'à cette époque, il s'en fallait que l'on poussât la pruderie aussi loin que dans notre société bourgeoise. Voici le fragment d'une lettre de Chaulieu à sa belle-sœur qui ne nous édifiera que trop à cet égard: « Que je vous ai souhaitée, pour satisfaire votre rage des chaises percées! chaque chambre a la sienne, de velours avec des crépines, et un bassin de porcelaine, et son guéridon pour lire. Le marquis de Béthune a fait apporter la sienne auprès de la mienne, et nous passons les jours dans ce lieu de délices...»—Chaulieu, Lettres inédites (Paris, 1850, p. 140.—Et l'abbé ne se targue pas de plus de pruderie dans ses vers que dans sa prose. Ainsi, il dira dans une épître au duc de Nevers, à propos du même marquis de Béthune:

Es-tu prié de quelque fête Que donne ce seigneur courtois, Qui, toujours entouré d'anchois, Pendant sa podagre passée, D'un grand fromage polonois Faisait une chaise percée....

—Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. I, p. 69,70.— Pour peu qu'on étudie à fond le xvir siècle, on est étonné de rencontrer, à côté des raffinements et des à la honte de ses familiers, petits et grands, de ses officiers, de tout son monde, cela se passait à la façe de l'armée; ses audiences, c'était sur ce singulier trône qu'il les donnait, et ce fut ainsi qu'il reçut l'évêque de Santo-Donino qui, justement indigné, brusqua l'entrevne, tourna sur ses talons et refusa obstinément de reparaître au camp. Il fallait bien, pourtant, que les affaires du duché de Parme se traitassent, et le duc, devant l'invincible résistance du prélat, dut envoyer un ambassadeur moins effarouché. Cet homme fut

délicatesses d'une société à l'apogée de sa politesse, des grossièretés voisines de la barbarie et de l'état sauvage. Le xviiie siècle, à cet égard, n'offrira rien de très-différent de son aîné. On voit avec quelle intrépidité Voltaire, le Français le plus athénien de son temps, laissait échapper de sa plume certains mots qui étaient alors, il est vrai, dans le vocabulaire des honnêtes gens. Voilà pour le langage. Quant au sans-façon des hommes et des femmes du meilleur monde, pour s'en faire une idée il ne faut que lire ce qui arriva à Sterne durant son voyage à Paris, un jour qu'il avait accepté une place dans la voiture de la marquise de Rambouillet. — Œuvres complètes (Paris, 1818), t. HI, p. 122. Voyage sentimental, la Rose.

<sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires Chéruel, t. V. p. 131,

Alberoni. Nous avons raconté plus haut le singulier hasard qui mit le pauvre curé de village en relations avec le secrétaire des commandements de M. de Vendôme; nous ne répéterons pas par quelle flatterie sans nom l'Italien gagna, tout d'une fois, l'amitié du prince <sup>1</sup>. Pour l'honneur de cet aventurier qui sut s'élever à la hauteur d'un homme d'État de premier ordre, nous voulons croire qu'on l'a calomnié, et que ses complaisances n'allèrent pas jusque-là. Le duc, qui s'accommodait de ses lazzi, de ses pasquinades et de ses soupes au fromage, songea un instant à le faire son curé. Alberoni, curé d'Anet! Que d'événements en moins dans

135; Cette anecdote pourrait bien n'ètre qu'un roman. Un historien des mieux renseignés attribue l'intervention d'Alberoni à une cause toute simple et toute probable. L'évêque de Santo-Donino ne savait pas le français, et, par conséquent, avait bon besoin d'un truchement. Alberoni finit par être chargé de suivre seul la négociation, sur la demande même de l'évêque, son protecteur. — Cox, Memoirs of Spain, ch. xxIII, d'après Memorie istoriche di Piacenza de Paggioli. — Fréron, Année littéraire, 1760, t. VI, p. 183.

<sup>1</sup> Saint-Simon, Memoires Chéruel, t. V, p. 136.

l'avenir! Mais Dieu avait ses desseins, et il était écrit que l'Europe devait être passagèrement agitée par les audacieuses combinaisons de ce machiavélique Pantalon<sup>1</sup>.

M. de Vendôme était un étrange capitaine, qui ne faisait pas la guerre comme tout le monde et qui dut plus d'une fois à la bizarrerie, à l'imprévu, au manque de raison et de logique de ses résolutions, à l'impossibilité de les prévoir et de les prévenir, des succès qu'il y aurait mauvaise grâce à déprécier. Il se levait tard à l'armée comme à Anet, ne s'habillait qu'après de longues heures passées sur sa chaise, et subordonnait tout à ce régime qui était bien plus celui d'un Sybarite ou d'un malade, que d'un général en chef. Au lieu de faire marcher, en Italie et en Espagne où les chaleurs sont horribles, ses troupes dès le petit matin, c'était souvent en plein midi, dans toute l'ardeur d'un soleil torride. C'est ce que le soldat qui rit de tout appelait « les fraîcheurs de M. de Vendôme » et le mot est passé en proverbe 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Vic du duc de Ripperda (Amsterdam, 1739), t. I, p. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marquis d'Agenson, Mémoires (Jannet, 1857, t. ,

Nous n'avons pu que laisser entrevoir les particularités d'un petit lever auquel il avait habitué les plus délicats. «Cela fini, dit Saint-Simon, après des détails que nous ne saurions reproduire, il s'habilloit, puis jouoit gros jeu au piquet ou à l'ombre, ou s'il falloit absolument monter à cheval pour quelque chose, c'en étoit le temps. L'ordre donné au retour, tout étoit fini chez lui. Il soupoit avec ses familiers largement; il étoit grand mangeur, d'une gourmandise extraordinaire, ne se connoissoit à aucuns mets, aimoit fort le poisson, et mieux le passé et souvent le puant que le bon. La table se prolongeoit en thèses, en disputes, et par-dessus tout, louanges, éloges, hommages toute la journée et de toutes parts 1... » Quoi que dise Saint-Simon, le

p. 130.—Ce ne serait, toutefois, que l'emploi faussé d'un proverbe qui n'a d'autre rapport que la consonnance avec M. de Vendôme. « On dit par proverbe : A la fraîcheur de M. de Vendôme, c'est-à-dire, du vent d'amont, qui est extraordinairement froid. On dit aussi par proverbe : La couleur de M. de Vendôme, invisible. On entend encore par Vendôme le vent d'amont, qui n'a point de couleur, non plus que les autres vents. »—Diversités curieuses pour servir de récréation à l'esprit (Amsterdam, 1699), 1re partie, p. 49.

1 Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. V, p. 134.

temps se trouvait encore de livrer et de gagner des batailles; et si Vendôme commit de grandes fautes, il légitima sa haute fortune par des succès et des services que la haine ne sut effacer.

## VI

Portrait du chevalier de Malte, par Guy Patin. - Le grand prieur de Vendôme,-Fanchon Moreau.-Une partie à Anet. -Theyenart et Dumesnil.-Le comte de Holstein-Ploen.-Le grand prieur jaloux. - Fanchon infidèle. - Le chevalier de Sully .- Le financier La Touanne .- Son luxe effréné . -Sa banqueroute.-Le neveu de la Moreau et un conseiller de Bretagne. - Coups de bàton. - Le conseiller traqué par Fanchon. - Faiblesse du grand prieur pour elle. -MM. de Vendôme priseurs à outrance. — Un cadeau de Boileau au chevalier de Vendôme. - Commerce lucratif des valets de chambre de ce dernier. - Abus du tabac. - Recommandation de madame de Maintenon à une demoiselle de Saint-Cyr. - Un couplet de Coulanges. - Les prètres, en Espagne, prenant du tabac jusque sur l'autel. - Bulle d'excommunication d'Urbain VIII. - Repartie de Palaprat au maréchal Catinat. - Petite industrie du poëte. - Son jeu .- Force d'y renoncer. - La fureur universelle du jeu au xviie siècle .- Les plus grands seigneurs n'ont pas honte de donner à jouer .- Priviléges du Temple .- Lutte entre les huissiers du lieutenant civil et les officiers du bailli. -Les domestiques de Chaulieu v prennent part.-Lettre foudrovante de Pontchartrain. - L'hôtel Boisboudrand. - Ses habitués .- Le Génie de mademoiselle de Saint-Martin. -La Chapelle. - La Grange-Chancel au Temple. - Son succès à la cour. - Protégé par Racine. - Frenesie de Santcuil. -Les tablettes de M. le Duc.

Quelque désordonné que fût le grand prieur, il vivait dans une débauche effrénée mais avouable, en fin de compte, par des épicuriens à outrance qui, en outrageant le ciel, n'outrageaient pas la nature. Il s'était créé une véritable cour dans son palais du Temple, dont les voûtes, pendant trente ans, ne retentirent que trop du choc des verres, des cris de l'ivresse et du refrain des chansons libertines, quand elles n'étaient pas impies. M. de Vendôme était l'idéal du chevalier de Malte, comme le comprend Guy Patin, « Ces chevaliers de Malte sont gens fort simples, fort innocens, fort chrétiens; gens qui n'ont rien de bon que l'appétit; cadets de bonne maison qui ne veulent rien savoir, rien valoir, mais qui voudroient bien tout avoir. Au reste, gens de bien et d'honneur, moines d'épée qui ont fait trois vœux, de pauvreté, de chasteté et d'obédience : pauvreté au lit, ils couchent tout nus, et n'ont qu'une chemise à leur dos; chasteté à l'église, où ils ne baisent point les femmes. Leur troisième vœu est obéissance à la table; quand on les prie d'y faire bonne chère, ils le souffrent, ils mangent, après qu'ils sont souls, d'une cuisse de perdix, puis du biscuit, en buyant pardessus du vin d'Espagne, du rossolis et du populo, avec des confitures ou de la pâte de

Gênes<sup>1</sup>, et tout cela par obéissance : O sanctas gentes 2!... » Il n'était plus question, depuis bien des lustres, de Terre sainte que pour mémoire; au fond, les chevaliers de la religion n'avaient d'autre souci que celui de tuer le temps dans leurs commanderies ou à la cour, et de se damner le plus joyeusement qu'il leur était possible. Tous les vices, toutes les débauches dont on avait chargé leurs devanciers, figuraient dans l'héritage, et les chevaliers proscrits revécurent pleinement dans ceux qui avaient bénéficié de leurs dépouilles. Boire comme un templier était un proverbe tout aussi applicable au chevalier de Malte. Ne l'avons-nous pas dit déjà? ce qui causait l'admiration du Régent pour le grand prieur, c'est que, durant quarante ans, il ne s'était couché qu'ivre-mort, qu'il n'avait cessé d'entretenir publiquement des maîtresses, et de tenir des propos continuels d'impiété et d'irréligion 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> École des officiers de bouche (Paris, Ribou, 1708), Ire partie, ch. xv des Liqueurs, art. Rossolis, Populo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres de Guy Patin (Paris, 1846), t. II. p. 425; de Paris, ce 27 d'août 1658.

<sup>5</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel', t. V, p. 144; t. XII, p. 17.

Saint-Simon, qui n'exagère rien quant aux orgies et aux propos impies, pourrait bien toutefois se tromper sur un chef. Si Philippe de Vendôme était homme à afficher bien plus qu'à celer ses amours, c'était moins encore un roué qu'une dupe, un tempérament emporté, brutal, mais facile à envahir et à dominer, et qui fut également le jouet et la proie et de ses amis et de sa maîtresse. Nous ne disons pas de ses maîtresses, car pendant plus de vingt ans, il n'eut que la Moreau, la plus belle fille, à la vérité, de son temps. Cette liaison, qui eut la durée des liaisons les plus respectables, ne fut toutefois ni sans nuages, ni sans orages. Son amant avait parfois des accès de jalousie terribles. Un libelle de l'époque, que nous avons déjà cité à propos de Chaulieu, nous fait assister à l'une de ces scènes de famille, dans une partie de plaisir à Anet où se trouvaient la Moreau d'abord, sa camarade Desmâtins, escortée de son galant. un garde du trésor appelé Grouin, Thevenart, Dun et Dumesnil. Nous oubliions l'abbé de Mesmes, qui était un des habitués de la maison. Illustre par ses talents, tout ce monde l'était d'ailleurs fort peu d'autre sorte. La Desmâtins avait été jadis laveuse d'écuelles au *Plat d'étain*; Dumesnil, cuisinier de l'intendant Foucault :

Ah! Phaéton, est-il possible Que vous ayez fait du bouillon 1?

Quant à Thevenart, si son origine était médiocre, il avait voulu l'oublier et la faire oublier aux autres, et y avait en partie réussi. La duchesse de Bouillon, reprochant un jour au chevalier son fils de s'encanailler, celui-ci lui répondait : « Je viens de souper avec le comte d'Hostein-Ploen. » Le comte d'Hostein-Ploen, c'était Thevenart. Ce nom était presque devenu le sien, et c'est ainsi qu'il est désigné dans les chansons faites à sa gloire. Il était beau garcon, spirituel, audacieux, d'ailleurs admirable chanteur; c'était plus qu'il n'en fallait pour que les plus grandes dames se jetassent à sa tête. Madame de La Fayette (mademoiselle de Marillac) l'aima durant six ans; deux duchesses, fort tendres, il est vrai, mesdames de Luxembourg et de Gèvres, comptèrent au nombre de ses

Anecdotes dramatiques (Paris, 1775, t. 11. p. 51: t. 111, p. 171.

conquêtes. Les plus grands seigneurs l'admettaient à leur table, où il buvait aussi bien qu'il chaptait. Cette partie à Anet avait lieu dans la nouveauté de l'Europe galante; Thevenart, qui représentait Sa Hautesse dans l'opéra de Lamotte, n'avait rempli son personnage, au sentiment de M. de Vendôme, qu'avec trop de sensibilité et de vérité, et Fanchon n'eût pas fait preuve d'une tendresse et d'une passion moindres dans le rôle de la sultane favorite. Tout cela était à merveille sans doute pour le public; pour le grand prieur, c'était autre chose. La présence des deux acteurs ne devait d'ailleurs que surexciter sa jalousie, et les explications que lui donna sa maîtresse n'étaient pas de nature à le calmer. « Peu s'en fallut que le grand prieur ne lui fit sentir par quelques soufflets le peu de satisfaction qu'il avoit de ce dis-COURS 2, »

Nous copions ces détails dans un de ces petits livres publiés sous la rubrique de « Co-

<sup>4</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. XI, f. 311, 312, 320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Délices et les Galanteries de l'Isle de France (Cologne, chez Pierre Marteau, à la Vérité, 1709), t. II, p. 4, 7, 9, 10.

logne, » et dont on sait quel cas on doit faire. Ce qu'il reste d'exact, c'est la violence du grand prieur, s'il se fût cru trompé. La duchesse d'Orléans, qui ne se complaît que trop dans le récit peu édifiant des scandales de la cour et de Paris, dit, en parlant de Moreau cadette : « Quant à Fanchon, son prix est connu, c'est mille pistoles; mais le grand prieur de Vendôme l'entretient et s'il découvrait quelque chose, elle s'en trouverait mal 1. » Qu'elle se donnât pour mille pistoles ou pour des dentelles, comme le veut une chanson où toutes les filles de l'Opéra sont passées en revue<sup>2</sup>, ce qui n'est que trop démontré, c'est le peu de fidélité de la belle Fanchon. Nous l'avons vue, dans une circonstance curieuse, assez disposée à se prêter aux fantaisies de Monseigneur, et si sa sœur Louison prit le péché pour son compte, ce ne fut que par un malentendu risible, dont elle fut seule à ne pas rire 3. M. de Vendôme n'eut pas toujours le même hasard. Les adorateurs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La duchesse d'Orléans, Correspondance complète (Charpentier, 1855), t. I, p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits', t. XXIX, f. 47.

<sup>3</sup> Les Cours galantes, t. I, p. 240, 241, 242.

pullulaient <sup>1</sup>, et il était bien difficile qu'un jour ou l'autre, le pied ne tournât à la fragile créature. Le chevalier de Sully, qui demeurait au Temple, était tout arrivé pour tenter cette conquête, et, s'il faut en croire la chronique scandaleuse, il ne perdit ni son temps ni ses peines. C'est ce même chevalier de Sully (plus tard le duc de Sully) qui fut l'amant de la Rochois, à laquelle il faisait une pension. Il est probable qu'il ne fut pas moins généreux envers la Moreau, qui allait au solide et savait choisir son monde.

Parmi ceux qui s'étaient mis sur les rangs, figurait un personnage important, non pas précisément par l'illustration des aïeux, mais par son opulence et sa magnificence. Ce personnage était Charles Renouard de La Touanne, trésorier de l'extraordinaire des guerres, dont le faste insolent révolta longtemps les honnêtes gens. Il occupait, rue Neuve-Saint-Au-

¹ Et de plus d'une sorte, la célèbre mademoiselle Maupin, dont les vices sont connus d'ailleurs de notre génération par un roman célèbre, s'était éprise d'elle, et avait tout fait pour gagner son cœur, sans succès toutefois, disons-le à l'honneur de la Morcau, — Anecdotes dramatiques (Paris, 1775, t. III. p. 330.

gustin 1, l'un des hôtels les mieux décorés de ce quartier de la finance, bâti par un partisan du nom de Cotte-Blanche, qui pensait n'avoir rien laissé à faire à son successeur, ce qui n'empêcha pas celui-ci d'y enfouir des sommes énormes 2. La Touanne avait, en outre, une habitation à Saint-Maur et était porte à porte avec M. le Duc, que ce voisinage empêchait de s'arrondir. On a vu, d'ailleurs, par ce qui est arrivé à Rose, que les princes de Condé n'aimaient pas les voisins. Mais, plus heureux que son père, M. le Duc, le moment venu, engloutira dans son domaine le château du financier, qui y avait dépensé, à ce que nous dit Dangeau, sept à huit cent mille francs3. Aux xvIIe et xvIIIe siècles, les traitants, comme les voleurs de grand chemin, com-

<sup>1</sup> Le Livre commode contenant les adresses de la ville de Paris pour l'année bissextile 1692, par Abraham du Pradel, philosophe et mathématicien, p. 9.—Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. VII, f. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Germain Brice, Description de la ville de Paris (7° édition, 1717), t. I, p. 294.—A l'époque où Brice publiait son livre, la maison de La Touanne était occupée encore par un financier, Ferrioles, receveur général des finances.

<sup>3</sup> Dangeau, Journal, t. VIII, p. 236.

mencaient mieux qu'ils ne finissaient. Leur faste, leurs monstrueuses folies, ce vertige presque inévitable des élévations subites, tout concourait à anéantir, après une existence rapide, ces météores dont l'éclat insultait à la misère publique. La Touanne n'échappa pas à la destinée commune; son luxe effréné devait le conduire à l'abîme. Sa banqueroute éclata en juin 1701 comme un tonnerre. Elle était de près de dix millions, et l'actif n'allait qu'à six millions d'effets. Heureusement le roi s'engagea-t-il à désintéresser les créanciers 1. La Touanne eut le rare bonheur de ne pas survivre à son désastre; trop malade pour être transporté comme Sauvion, son associé, à la Bastille, il expirait quelque temps après, laissant à ses successeurs un exemple qui ne convertit personne. La belle Fanchon n'eut pas sans doute à se reprocher d'être pour beaucoup dans cette ruine: ses relations avec La Touanne furent trop cachées et trop rapides pour qu'elle ait eu une part sérieuse dans l'énorme déficit du trésorier de l'extraordinaire des guerres.

Par l'affection du prince, par ses nombreux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dangeau, Journal, t. VIII, p. 118, 236, 252, 263.

amis, la Moreau était une puissance avec la quelle il fallait compter, et dont il était peu sage de s'attirer le ressentiment. Elle avait un neveu en Bretagne qui, à la suite de nous ne savons quel conflit avec un conseiller du Parlement, appelé Montchamp, recut des coups de bâton que celui-ci crut pouvoir administrer en toute impunité. Il n'en fut pas tout à fait ainsi. La Moreau obtint un ordre d'en haut qui forca le Parlement, quoi qu'il en eût, à sévir contre l'un de ses membres. Montchamp vit bien qu'il avait affaire à forte partie et chercha à apaiser la terrible tante. Ce fut la maréchale de Créqui même qui se chargea de la négociation. L'opératrice demanda dix mille écus. C'était si exorbitant, que le pauvre conseiller préféra affronter les débats et le scandale d'un procès. Les coups de bâton avaient été donnés, le fait ne pouvait être nié; un arrêt intervint qui condamna Montchamp à six mois d'interdiction et aux

¹ Au xviie siècle, on appelait la chanteuse d'opéra opératrice. Le mot ne réussit pas, il prêtait à l'équivoque, et c'est peut-être ce qui le fit rejeter. Mais on en est encore à avoir son équivalent et nous manquons de désignation spéciale pour la cantatrice dramatique.

dépens. Si la leçon parut sévère à l'étourdi, l'impression fut toute différente sur la Moreau, qui s'attendait à des dommages et intérêts énormes : elle voulait se pourvoir, et l'on eut de la peine à lui démontrer que c'était tout ce qu'elle pouvait obtenir <sup>1</sup>.

Malgré les brouilles, les séparations, les absences obligées, l'affection du grand prieur avait la même vivacité, et, après une querelle, un emportement auxquels donnaient lieu les coquetteries et les légèretés de sa maîtresse, il lui revenait aussi amoureux, tout aussi subjugué. Ce prince, qui eût mieux fait de demeurer un voluptueux aimable, comme le commandeur de Souvré, avait tourné vite au pourceau d'Épicure. Saint-Simon nous a décrit avec une inconcevable complaisance la malpropreté de M. de Vendôme; soit qu'il cédât à la contagion de l'exemple ou simplement à son naturel, le cadet n'avait pas tardé à tomber dans la même incurie, dans le même oubli de sa personne. Saint-Simon considère comme une des plus grandes marques de condescendance et d'amitié de Louis XIV

<sup>4</sup> Sandras de Courtilz, Annales de la Cour et de Paris, pour les années 1697 et 1698 (Cologne, 1701), t. 11, p. 608 à 611.

pour le duc de Vendôme, le sacrifice qu'il lui faisait de ses répugnances et de son horreur pour le tabac <sup>1</sup>. Le grand prieur n'était pas un moins intrépide priseur, et ce goût était si bien connu, que Boileau, ayant reçu de Fernando Nuñès, grand amiral d'Espagne, deux livres du meilleur tabac et une tabatière de prix en reconnaissance du plaisir que lui avaient fait ses Satires <sup>2</sup>, en faisait présent au jeune prince dont il a célébré les prouesses dans son Ode du passage du Rhin. Un Noël sur les dames de la cour, de l'année 1696, fait allusion à cette passion du grand prieur et aux inconvénients qui en résultaient pour son voisinage :

Le grand prieur de France, Le nez plein de tabac,

<sup>4</sup> Il n'avait pas moins d'horreur des parfums. — Lémontey, *Histoire de la Régence* (Paris, 1832), t. II, p. 329.

<sup>2</sup> Bolwana (Amsterdam, 1742), p. 81.—Nous connaissons trois estampes différentes représentant le grand prieur en pied, la tabatière d'une main, l'autre main se dirigeant vers le nez; la première chez Guérard, rue du Petit-Pont; la seconde chez Deshayes, rue de la Coutellerie; la dernière sans indication de marchand. (Bibliothèque impériale. Cabinet des estampes.)

Vient encenser l'enfance, D'un Dieu sur le grabat. Son parfum ne plut pas A toute l'assemblée..... <sup>1</sup>

Ce parfum ne devint que plus agressif avec l'âge, et, bien des années après, il est vrai, sous la Régence, c'était à qui le fuirait. « Ce prince, dit Marais dans son Journal, est d'une si grande malpropreté, qu'il est convenu avec le comte de Toulouse de ne jamais lui frapper dans la main, et de ne point se mettre à table à côté de lui<sup>2</sup>. » Mais à cette époque, la tabatière de Fernando Nuñès, estimée insuffisante, avait dù céder la place à des capacités plus en rapport avec une consommation qui dépasse toute vraisemblance. « Sa seule tabatière, raconte d'Argenson, étoit une poche doublée de peau, et destinée à cet usage. Il v fouilloit à pleines mains, et se barbouilloit le nez du tabac qu'il en tiroit. Une bonne partie tomboit sur son habit, qui en étoit toujours horriblement chargé; et l'on prétend que ses valets de chambre faisoient d'assez gros pro-

<sup>1</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. IX, f. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal de Mathieu Marais. 6 janvier 1722.—Revue rétrospective (seconde série), t. VIII, p. 60.

fits à râcler le tabac de dessus ses vêtemens : ils le mettoient dans des boîtes de plomb, et le vendoient comme fraîchement arrivé d'Espagne 1. »

Tout le monde, il faut bien le dire, poussait jusqu'à l'abus l'usage de cette plante excitante, dont l'introduction en France date de Catherine de Médicis, et qui porta un instant le nom « d'herbe du grand prieur, » pour le grand débit qu'en faisait le grand prieur de Lorraine 2. Les blondins comme les vieillards, les jeunes comme les vieilles femmes, s'en barbouillaient odieusement jusqu'à s'en couvrir tout le visage. « Eh bien, monsieur, dit Lisette à M. Migaud dans le Chevalier à la mode, boire et prendre du tabac, c'est ce qui fait aujourd'hui le mérite de la 'plupart des jeunes gens 3. » Dans une instruction de madame de Maintenon à une demoiselle de Saint-Cyr, le tabac était l'objet d'une recommandation expresse : " ... Ne sovez

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marquis d'Argenson, Mémoires Jannet, 1857), t. I, p. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le P. de Prades, *Histoire du Tabac* (Paris, 1677), art. I.

<sup>3</sup> Dancourt, Œuvres de Théâtre (Paris, 1760), t. I, p. 87. Le Chevalier à la mode, acte I, scène v.

jamais sans corps, et fuyez tous les autres excès qui sont à présent ordinaires, même aux filles, comme le trop manger, le tabac, les liqueurs chaudes, le trop de vin.... 1 » Coulanges, de son côté, ne manque pas de signaler ce ridicule autrement offensif chez la femme que chez l'homme:

Elle tire négligemment Du tabac de sa tabatière, C'est un petit amusement. C'est un air, c'est une manière; Si les maris en sont contens, Vivent les modes du tems 2!

Si c'était un air, une manière, comme le veut le chansonnier, nous conviendrons que la tabatière n'était pas un progrès sur le dragier que l'on portait inexorablement avec soi, sous le règne d'Henri III, et qui était si bien un meuble inséparable que le duc de Guise, lorsqu'il fut assassiné à Blois, en tenait un à la main <sup>3</sup>. Mais le tabac était plus qu'un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théophile Lavallée, Histoire de la maison royale de Saint-Cyr (Paris, 1853), p. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. IX, f. 49, 50, 54; sur les manières du temps présent (1696). — Des Mots à la mode (Paris, Barbin, 1692), art. BIJCUX, TABATIÈRES.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vigneul-Marville, Mélanges d'histoire et de littérature (Paris, 1725), t. II, p. 31.

air, il était devenu une passion, une vraie fureur, moins grande chez nous que chez les Espagnols, dont les prêtres prisaient jusque sur l'autel, ce qui nécessita une bulle d'Urbain VIII frappant d'excommunication quiconque en prendrait dans les églises 1.

Pour en revenir au grand prieur, à la date où nous sommes, on le trouvait bon convive, et personne ne faisait difficulté de s'asseoir près de lui. Nous l'avons dit déjà et nous le répétons, MM. de Vendôme, sauf lorsqu'ils étaient à Versailles ou chez Monseigneur, ne fréquentaient qu'un petit novau de libertins aimables, plus recommandables, la plupart, par l'esprit que par la naissance, et faits à cet incrovable laisser-aller. Ils y trouvaient, après tout, une compensation dans les libertés qu'ils se permettaient eux-mêmes, et une familiarité qui s'accroissait encore au choc des verres. Employés, secrétaires, officiers, poëtes à gage, tous usaient avec les princes d'un sans-facon qu'avaient peine à comprendre ceux que le hasard en rendait les témoins. Un jour Catinat, voyant avec quelle franchise brutale Palaprat parlait à son mai-

<sup>1</sup> Vigneul-Marville, Mélanges d'histoire et de littéraure (Paris, 1725), t. I, p. 13.

tre, lui dit avec une vraie frayeur pour lui: « Les vérités que vous lâchez au grand prieur me font trembler pour vous.—Rassurez-vous, monsieur, répondit plaisamment le poëte, ce sont mes gages ¹. » Palaprat avait le logement et six cents livres, comme il nous l'apprend dans une épigramme adressée à M. Rochon, trésorier du prince :

Le cuisinier d'Oronte avoit douze cents livres Payé comme il vouloit, en or, en écus blancs; Moy, je passe ma vie à pâlir sur mes livres, Secrétaire d'un prince, et n'en ai que six cents, Payé!... Parlez, Rochon, sans peur de vous commettre; Dites, à ma fortune Apollon a-t-il nui?

Il vaut mieux savoir aujourd'hui Faire une sausse qu'une lettre 2.

Les gages n'étaient pas énormes, eussent-ils été payés exactement, ce que ne permettait guère le désordre des affaires du grand prieur. Palaprat, qui avait des besoins, qui, s'il était garçon à Paris, avait femme à Toulouse<sup>3</sup>, en était sans cesse aux expédients, et

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Titon du Tillet, Le Parnasse françois (Paris, 1732), p. 581.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil de pièces de vers adressées à S. A. S. Monseigneur le duc de Vendosme, p. 93.

<sup>5</sup> Ibid., p. 63. Épître à Monseigneur le comte de Maurepas.

battait monnaie comme il pouvait. A la veille de partir pour la campagne de 1691 et fort peu en argent comptant, il se faisait avancer par les comédiens une somme assez ronde sur les bénéfices probables de la comédie du *Muet*, abusant peut-être, par une interprétation un peu large, il en convient, des droits de l'amitié <sup>1</sup>. Mais la caisse de la Comédie ne pouvait être une source inépuisable, et il avait trouvé un moyen effectif de réparer les torts de la fortune et de combler l'insuffisance de ses ressources. Il donnait à jouer, et ne laissait pas que de tirer quelques profits d'une industrie qu'il n'était pas seul, du reste, à exercer.

Nombre de gens chez moy s'assemblent chaque jour,
Non pour commenter quelque bible suspecte,
Ni pour examiner de la naissante secte
L'impertinent et fanatique amour.
On y vient pour y joüer, il faut trancher la chose:
Mais quels joüeurs? Tous gens choisis,
Tous purs et blancs comme les lys,
Et tous flairant comme la rose..... 2

Nous extrayons ces vers d'une épître qu'il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Palaprat, Œuvres (Paris, 1712), t. I, p. 341; Discours sur la comédie du Muet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil de pièces de vers adressées à S. A. S. Monseigneur le duc de Vendosme, p. 56.

adresse à La Chapelle, de l'Académie francaise, receveur général des finances, et son voisin, pour le prier de plaider sa cause auprès de M. d'Argenson. Il ne dissimule pas que sa bourse se trouve au mieux de ces séances où les femmes abondent. Sans doute comptait-il sur l'efficacité de ces soumissions; du moins continua-t-il à donner à jouer comme devant. Ce n'était que reculer de quelques mois un arrêt inévitable. Ces vers à La Chapelle sont de juin 1698; le 6 septembre, il recevait, au nom de Pontchartrain, un ordre de Desgranges de cesser son jeu. Il obéit de bonne grâce et fit même amende honorable dans une autre épître au comte de Maurepas, secrétaire d'État, le fils de Pontchartrain 1. Cette fureur et cette industrie du

<sup>1</sup> Palaprat, Œuvres (Paris, 1712), t. II, p. 24; Discours sur les Empiriques.—Ce Maurepas, le père de cet aimable et frivole Maurepas que Louis XVI devait prendre pour Mentor, était un ami de Palaprat qui lui avait envoyé l'année précédente un journal du siége de Barcelone. Il affectionnait les gens de lettres, les employait dans les bureaux, et était ravi de correspondre avec eux et d'avoir les prémices de leur muse; il écrivait au poëte Vergier, à la date du 29 mars 1693: « Je vous avois prié, monsieur, avant votre départ, de vouloir bien prendre la peine de

jeu sont l'un des côtés caractéristiques de l'époque. Malgré les recherches, les enquêtes, le mal subsiste, il affronte les répressions et semble défier la rigueur des ordonnances. Traqués jusque dans leurs derniers retranchements, les joueurs trouvent un abri chez les grands seigneurs : le roi sera obligé de faire dire expressément aux princes de Monaco et d'Harcourt de veiller à ce qu'on n'établit pas de jeux à l'abri de leurs livrées 1. Les poursuites acharnées de la police ne sont pas sans résultat; mais ce succès n'est que d'un instant, et le fléau de sévir de plus belle. Les gens de qualité n'ont pas honte de se prostituer à cet infâme commerce et ne

me donner de vos nouvelles, de m'écrire de longues lettres, et de m'envoyer vos ouvrages... écrivezmoi donc souvent des lettres fort longues et fort peu sérieuses, envoyez-moi tout ce que vous ferez de nouveau... » Et, à la date du 15 mai : « Plus vos lettres seront fréquentes, plus elles seront longues, plus elles seront badines, et plus je vous serai obligé... »—Vergier, Œurres (Lausanne, 1750), t. 1, p. x1, x11.—C'est bien là le digne père de l'auteur du trop fameux quatrain sur madame de Pompadour.

t Depping, Correspondance administrative de Louis XIV, t. 11, p. 563, 564. Colbert à La Reynie, lieutenant général de police; janvier et novembre 1678. reculent point devant l'ignominie d'une descente de police et même d'un châtiment. « Le roy m'ordonne de vous escrire, à l'occasion des dames de Feurs et de Caligny, que son intention est que vous les fassiez assigner à la police pour avoir donné à jouer, et que pour cette fois vous leur fassiez seulement des défenses de donner à jouer à l'avenir, à peine d'encourir les amendes; que si elles estoient encore surprises donnant à jouer, Sa Majesté veut qu'elles soient condamnées à la rigueur. Nous citons cette note du ministre entre mille.

On le voit, malgré les priviléges du Temple. la police ne laissait pas parfois que d'avoir là son action comme ailleurs. Ce n'était pas sans une énergique opposition du bailliage du grand prieuré qui s'efforçait de maintenir ses franchises, et ne voulait souffrir dans son enceinte d'autres gens de justice que ses propres officiers. Le droit était aussi ancien qu'incontesté en matières civiles, à moins pourtant que n'intervint une lettre expresse

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Depping, Correspondance administrative de Louis XIV, t. II, p. 572. Seignelay à La Reynie, le 31 janvier 1684.

de cachet du roi. Cet exercice d'une quasisouveraineté, l'affiche d'indépendance insolente de cette petite ville dans la grande, ne pouvaient être envisages que d'un mauvais œil de la part du lieutenant civil, qui, à chaque instant, se voyait entraver par la protection et l'abri que le Temple donnait à une foule de gens sans aveu mêlés à cette population trop nombreuse de marchands ruinés, les uns par leur faute, les autres par le malheur des temps, tous relevant de la juridiction fort accommodante du bailli du grand prieur. Aussi était-ce, de la part du Châtelet, des rapports, des mémoires plus ou moins motivés sur des abus qu'il ne fallait pas songer à détruire tant que subsisterait un pareil état de choses. En 1684, le marquis de Seignelay écrivait au chevalier d'Avernes: « Le roy reçoit souvent des plaintes sur les difficultez qui se rencontrent à faire exécuter les contraintes ordonnées par justice contre des gens qui se retirent dans l'enclos du Temple. Sur quoy, Sa Majesté m'a ordonné de vous escrire que son intention est que les ordonnances de justice s'exécutent dans le Temple ainsi que dans les autres lieux de la ville de Paris, et de vous advertir que si

dans la suitte elle reçoit encore, de semblables plaintes, elle fera abattre les portes du Temple <sup>1</sup>. "

Probablement l'avertissement rendit plus circonspect. Au moins, durant les vingt années qui suivirent, rien, que nous sachions, ne donna lieu à des admonestations de cette nature. En août 1704, un incident, sur lequel nous n'avons d'autres détails que ceux que nous trouvons dans les trois lettres de Pontchartrain, occasionna une nouvelle semonce qui ne fût tendre ni par la forme ni par le fond. Le lieutenant civil se plaignait toujours des obstacles qu'il rencontrait quand il s'agissait de faire exécuter quelque ordre du roi. Un jour, des huissiers se présentent pour appréhender un certain Mozet, contre lequel il y avait un décret; ils sont repoussés par les gens du bailli, auxquels vinrent se joindre les domestiques de l'abbé de Chaulieu. On se demande à quel titre ces derniers. Mais l'abbé de Chaulieu était le vrai maître au Temple, en l'absence du grand prieur, et

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Depping, Correspondance administrative de Louis XIV, t. II, p. 251. Reg. secr.; à Fontainebleau, le 17 octobre 1684.

même lorsqu'il y était. Nous ne savons pas davantage quelle raison lui et son monde pouvaient avoir de protéger ce Mozet. Quoi qu'il en soit, cette violence faite aux officiers du roi dans l'exercice de leurs fonctions, grossie d'ailleurs par le lieutenant civil, prit bientôt les proportions d'un véritable attentat. Le ministre adresse, avec l'extrait de l'information, une lettre foudroyante au bailli du Temple.

« Le roy, lui écrit-il, a voulu s'en faire rendre compte en son conseil, et c'est la raison pour laquelle vous n'en avez pas ouy parler plus tôt, parce que le conseil ne tint que hier. Je dois donc vous dire que Sa Majesté, qui a de la considération pour le grand prieur et pour tout l'ordre de Malte, a bien voulu jusques à présent ignorer ce qui se passe dans le Temple sur le prétendu privilége qu'on y a d'empêcher l'exécution des arrests et ordonnances de justice; mais Sa Majesté m'a ordonné de vous avertir en mesme temps que, quand elle fait tant que de donner des or-· dres pour entrer dans le Temple, ainsy qu'elle fait pour ses maisons rovales, Sa Majesté entend qu'ils y soient recus avec respect et ponctuellement exécutez, vous avertissant,

s'il arrivoit pareille chose ou approchant de ce qui s'est passé à l'occasion de Mozet, Sa Majesté ne pourroit pas se dispenser de prendre contre vous des résolutions qui ne vous seroient pas agréables 1, afin de vous souvenir de vostre manque de respect à ses ordres. Avez done, s'il vous plaist, une attention particulière à empescher la retraite dans le Temple des gens prévenus de crimes et autres condamnations, et s'il arrive qu'à l'insceu de M. le grand prieur, qui n'entend point ce commerce et qui seroit le premier à l'empescher s'il en estoit averty, quelques gens de cette espèce s'v retirent, laissez-y exécuter contre eux les ordres qui seront donnez par Sa Majesté sans vous mesler des motifs. C'est l'avis le plus salutaire qu'on puisse yous donner en cette occasion. Mandez-moi la réception de cette lettre, afin que je puisse asseurer Sa Majesté que vous l'aurez recue<sup>2</sup>. »

<sup>1</sup> La minute du secrétaire d'État était autrement catégorique: « Sa Majesté, portait-elle, ordonnera non-seulement à M. le grand prieur de vous mettre hors du Temple, mais vous fera sortir de Paris, afin.... » etc. Cet endroit parut trop rude et fut atténué dans l'expédition.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depping, Correspondance administrative de Louis XIV, t. II. p. 405, 406. Reg. secr. Lettre de Pont-

Pontchartrain dépêchait, le même jour, une lettre à l'adresse de l'abbé de Chaulieu pour son étrange intervention dans l'exécution des ordres du roi, qui était le corollaire de celle qu'on vient de lire:

« Le roy entend souvent parler de la retraite qu'on donne dans le Temple à des gens prévenus de crimes, ou contre lesquels il y a des condamnations par corps; et Sa Majesté a appris avec la dernière surprise la hardiesse qu'ont eue le bailly du Temple et vos domestiques, de s'opposer à un ordre qui auroit esté donné pour y faire arrester le nommé Mozet. Sa Majesté s'est fait rendre compte de cette affaire en son conseil, et m'a ordonné d'escrire au bailly la lettre dont je vous envoie copie, et de vous dire aussy que, si vous avez quelque anthorité dans le Temple, bien loin de l'employer à empescher l'exécution de ses ordres, elle désire qu'au contraire vous fassiez vostre possible pour les v faire recevoir et exécuter avec respect et avec toute l'exactitude possible 1. »

chartrain, secrétaire d'État, au baillí du Temple à Paris ; à Fontainebleau, le 30 septembre 1704.

<sup>1</sup> Depping, Correspondance administrative de Louis XIV, t. II, p. 407. Reg. secr. Le comte de Pont-

Il v a là plus qu'une anecdote. On voit par la lettre du ministre au bailli du Temple, que Louis XIV, si despote qu'on se le représente, savait subordonner les priviléges de la souveraineté absolue à des considérations d'équité. Il avait compris, d'ailleurs, avec son incontestable bon sens, que, la loi émanant de lui, c'était être en contradiction avec sa propre autorité que de donner lieu d'y échapper. Aussi, vingt ans auparavant, Seignelay mandait-il à Seguin, relativement au refuge pratiqué dans les maisons royales, en un cas analogue à celui de Mozet : « Le roy estant informé que le nommé Néret s'est retiré dans la galerie du Louvre, pour esluder l'exécution des contraintes par corps qui ont esté décernées contre luy, Sa Majesté m'a ordonné de vous escrire que son intention est que vous l'en fassiez sortir, et que vous ne souffriez jamais de ces sortes de gens dans son Louvre 1. » Après un pareil abandon, la royauté, ce semble, était fondée à ne permettre qu'à

chartrain à l'abbé de Chaulieu; à Fontainebleau. le 30 septembre 1704.

<sup>1</sup> Depping, Correspondance administrative de Louis XIV, t. II, p. 597. Rég. secr. Le marquis de Seignelay à Seguin; à Compiègne, le 19 mars 1683.

bon escient l'exercice d'un droit suranné, le seul peut-être qui eût survécu du système féodal, et à réprimer sévèrement toute extension de ce privilège abusif. Au demeurant, l'algarade du ministre au bailli ne laissa pas celui-ci sans réponse. Sa réplique fut même assez spécieuse, non-seulement pour détourner les mesures de rigueur dont on le menaçait, mais encore pour donner à réfléchir sur la justesse des plaintes du lieutenant civil, comme cela ressort d'une dernière lettre de Pontchartrain à ce magistrat <sup>1</sup>. Et nous ne trouvons pas d'autres traces de cet incident, qui n'attira rien de plus grave sur sa tête et sur celle de son complice officieux.

Chaulieu avait au Temple un crédit qui faisait de lui un vrai personnage, la lettre particulière que lui écrivit M. de Pontchartrain l'indique suffisamment. Et son influence ne se restreignait pas aux affaires privées de son protecteur, elle s'étendait même aux affaires de l'ordre. En 1695, c'est en présence de l'abbé, figurant au nom et comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depping, Correspondance administrative de Lonis XIV, t. II, p. 408. Reg. seer. Le comte de Pontchartrain, secrétaire d'État, au lieutenant civil; à Fontainebleau, le 6 octobre 1704.

procureur de M. de Vendôme, que se passe le contrat de vente, par échange entre la ville et le grand prieuré, des places du Marais appartenant au Temple 1. Il demeurait à l'hôtel Boisboudrand où le grand prieur était venu momentanément loger. Cet hôtel Boisboudrand, auguel on abordait par une longue allée connue sous le nom d'Allée des Soupirs2, était une construction assez maussade, quoi qu'en dise Titon du Tillet<sup>3</sup>, qui n'avait de remarquable qu'un assez grand jardin, situé sur le côté et comme étreint par les jardins de l'hôtel Poirier et de l'hôtel de Boufflers, dont les beaux marronniers ont été célébrés par Rousseau 4. C'était là, plus souvent qu'au palais du Temple, que se réunissait, autour de la table de l'abbé, ce petit groupe d'épicuriens, d'esprits forts, de poëtes joyeux, et aussi (quoique ce fut la minorité) de grands

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fétibien, Histoire de la ville de Paris (1725), t. IV, p. 327, 329. Pièces justificatives.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barillet, Recherches historiques sur le Temple (Paris, 1809), p. 28, 51, 209.

<sup>3</sup> Titon du Tillet, Le Parnasse françois (Paris, 1732), p. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jean-Baptiste Rousseau, Œuvres, t. V. p. 512.—Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. I, p. 162.

seigneurs amis ou alliés des Vendôme, les uns et les autres étroitement unis par l'attrait du plaisir. Bien que tous n'aimassent pas les femmes autant qu'on s'y serait attendu de pareils mécréants, et que quelques-uns même fussent accusés de partager à leur égard l'éloignement du vainqueur de Barcelone, celles-ci ne laissaient pas que de venir prendre intrépidement leur part de ces fêtes anacréontigues. Madame de Chaulieu, belle-sour de l'abbé, demeurait à l'hôtel Boisboudrand, qu'elle ne quittait que pour leur maison de Fontenay, chantée avec tant d'amour par le poëte dans un de ses plus charmants morceaux 1; c'était elle qui faisait les honneurs du logis à ses terribles hôtes: elle s'était mise au diapason de la gaieté commune, et sans que cette assimilation lui eût coûté grands efforts, ce nous semble 2. Ninon, qui

<sup>!</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. I, p. 40. Les Louanges de la vie champétre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Espérance Le Charpentier, fille de Nicolas Le Charpentier, sieur de Saint-Aubain, procureur du roi au bailliage d'Évreux. Elle donna à M. de Chaulieu huit enfants. Sa mère avait épousé en secondes noces Jean d'Aché, seigneur de Monteilles, qui appartenait de fort près aux d'Arquien, aux Bé-

avait été un instant la maîtresse de Chaulieu<sup>1</sup>, faisait de fréquentes apparitions au Temple; moins toutefois que la duchesse de Bouillon, dont on a été à même de juger le laisser-aller avec l'abbé.

Au nombre des femmes qui hantaient l'hôtel Boisboudrand figurait une demoiselle de Saint-Martin<sup>2</sup>, d'allure et d'instincts suf-

thune et aux Bouillon, avec lesquels l'abbé sut établir des rapports plus ou moins étroits.— Lettre critique de M. l'abbé d'Estrées, prieur de Neufville, à M. le chevalier de La Roque, auteur du Mercure, sur la noblesse de la maison de Chaulieu, 1745, p. 45, 46.

<sup>1</sup> Vie de mademoiselle de Lenclos, par M. B\*\*\* (Bret), p. 99, 100.

<sup>2</sup> Serait-elle la belle-sœur de madame de Saint-Martin, femme du surintendant de la maison de la reine Marie-Thérèse, une manière de précieuse, qu'on avait surnommée la Grondeuse, parce qu'étant au bord de la mer, dont le mugissement l'avait tenue éveillée, elle disait qu'elle n'avait pu fermer la paupière à cause de cette grondeuse? « Comme on n'aimoit pas mieux que de la tourner en ridicule, on l'appela depuis ce temps-là la Grondeuse. »—Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. III, f. 431, 435, 437.—Ou bien, serait-elle cette Ursule de Saint-Martin, sœur de Saint-Martin, capitaine du château de Pau, à laquelle une chanson du temps prête une violente passion

fisamment masculins, joueuse incarnée et que l'on était sûr de rencontrer partout où l'on donnait à jouer. Son accoutrement était des plus étranges. Elle avait une chemise d'homme boutonnée au col et aux poignets, une robe de chambre abattue et un bonnet sur la tête au lieu de cornettes et de fontanges 1; et c'était dans cette tenue qu'on la voyait tailler à la bassette, avec un emportement dont les femmes d'alors n'étaient que trop atteintes, et que Dancourt a reproduit sans s'inquiéter de la crudité du pinceau 2. On jouait chez madame de Chaulieu comme ailleurs, et parfois la séance se prolongeait fort tard. Une nuit, trois heures du matin sonnaient, quand on songea à quitter la place. Mademoiselle de Saint-Martin pria qu'on avertit ses porteurs. Mais elle se ravisa presque aussitòt et demanda à la maîtresse de la maison qu'elle voulût bien lui laisser passer le reste de la nuit chez elle. « Mon génie, lui

pour un certain Mazères ?— Même recueil, t. XII, f. 50.

<sup>1</sup> Madame du Noyer, Lettres historiques et galantes (Amsterdam, 1720), t. I, p. 427.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir la Désolation des joueuses, la Déroute du phavaon.

dit-elle, me défend de sortir d'ici; ainsi il faut, s'il vous plaît, que vous trouviez bon que j'y reste. » La vieille fille s'était figurée qu'elle avait un génie familier qui l'avertissait dans les grandes circonstances de la vie; et quand il avait parlé, elle ne fût pas allée à l'encontre de ses commandements pour tous les trônes de la terre. « Mais, mademoiselle, lui répondit la belle-sœur de l'abbé, assez contrariée de la requête, votre génie ne sait peut-être pas que je n'ai point de lit à vous donner.—N'importe, madame, repartit mademoiselle de Saint-Martin, vous en serez quitte pour me donner un fauteuil, et j'aime beaucoup mieux rester au coin de votre feu que de désobéir à mon génie. « Sa femme de chambre attendait avec ses porteurs; elle lui dit de s'en retourner dans sa chaise à sa place, et procéda à son installation sans se soucier autrement du dérangement qu'elle occasionnait. Elle n'avait pas eu si grand tort. La chaise était à peine à deux pas de l'hôtel, que des filous, au fait des allures de la demoiselle et comptant trouver sur elle une somme assez ronde, se précipitèrent sur le chétif véhicule. tuèrent un des porteurs qui essaya de faire résistance, et mirent l'autre en fuite. La

femme de chambre ne dut son salut qu'à l'existence d'un ressort qui ne pouvait être poussé qu'en dedans, ce qui empêcha les voleurs de l'atteindre. Cette aventure fut bientôt connue de toute la ville, et le génie de mademoiselle de Saint-Martin, et c'était justice, fut un instant fort à la mode. Quant à la vieille fille, on comprend que sa foi ne dut rien perdre de son ardeur après un pareil service 1.

Les poëtes étaient en force dans l'enclos. C'était Chaulieu, établi lui et sa famille à l'hôtel Boisboudrand; c'était, tout à côté, si près enfin qu'un jour de goutte le pauvre alité aspirait le fumet du festin que donnait l'Anacréon du Temple<sup>2</sup>, c'était Palaprat, médiocrement pensionné et tout aussi modestement installé, mais, si étroitement logé qu'il fût, abritant un autre poëte, cet abbé Brueys, avec lequel il n'était pas toujours en parfaite harmonie; c'était le grand prieur, l'Altesse chansonnière, comme l'appelait Voltaire,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame du Noyer, Lettres historiques et galantes (Amsterdam, 1720), t. I, p. 428.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palaprat, Recueil de pièces en vers adressées à S. A. S. Monseigneur le duc de Vendosme, p. 125.

qui, le cas échéant, chantait le vin et sa Fanchon avec l'aisance d'un poëte de profession 1. Nous allions oublier le petit Coulanges, qui, durant son rapide séjour au Temple, ne semble pas du reste avoir frayé infiniment avec la société de M. de Vendôme, dont le ton n'était pas le sien.

Il y avait là encore un autre poëte qui, sans y être très-aimé, s'y mêlait en voisin. Nous voulons parler de La Chapelle, l'auteur des Amours de Catulle et de ceux de Tibulle, et de tragédies qui ne valent guère mieux que cette plate amplification des deux charmants poëtes latins. Chapelle, tant qu'il vécut, n'eut qu'une peur, celle d'être confondu avec son quasi-homonyme, et s'en expliquait en termes peu flatteurs pour celui-ci. La distinction était facile, aussitôt qu'on ouvrait les œuvres de chacun d'eux, et c'est ce que Chaulieu a formulé plaisamment dans une épigramme qui ne pouvait être aimable pour

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 202. Lettre de M. Arouet à Monseigneur le grand prieur. —Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. XXVI, f. 403.

## l'un qu'à la condition de chagriner l'autre :

Lis leurs vers, et dans le moment Tu verras que celui qui, si maussadement, Fit parler Catulle et Lesbie, N'est pas cet aimable génie Qui fit ce voyage charmant, Mais quelqu'un de l'Académie <sup>1</sup>.

Le piquant, c'est que cette peur d'une méprise de la part du public, La Chapelle la partageait au même degré. « Il ne souffroit point d'équivoque là-dessus, raconte d'Alembert, il en relevoit jusqu'à l'apparence avec une sorte d'affectation dédaigneuse <sup>2</sup>. » La Chapelle était secrétaire des commandements du prince de Conti; la duchesse de Bouillon l'avait couvert de son égide, et nous avons vu celle-ci s'acharner au succès de Téléphonte avec une passion dont Campistron faillit être la victime <sup>3</sup>. C'était d'ailleurs un homme fort poli, un esprit fin, délié et capable d'affaires, n'ayant,

<sup>4</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 274. Sur Chapelle qui mouroit de peur que l'on ne le confondit dans une édition avec La Chapelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Alembert, Euvres complètes (Belin, 1821), t. II, p. 589. Eloge de La Chapelle.

<sup>3</sup> Les Cours galantes, t. II, p. 214, 215.

en somme, contre lui que ses tragédies 1. Il avait été receveur général des finances à la Rochelle; mais son amour des lettres l'avait amené à Paris, où la même position lui fut conservée. La maison qu'il occupait au Temple avec sa femme étant trop grande pour eux deux, il en avait cédé une partie à une dame de province, pourvue d'un fils âgé de quatorze ans qu'elle venait donner au roi, si le roi voulait du cadeau. Le cadeau était de conséquence, car cet enfant était une véritable merveille, une petite machine à madrigaux et à bouts-rimés, fonctionnant avec une célérité et une facilité qui firent bientôt l'admiration de la ville et de la cour, comme elles l'avaient fait de sa province. Ce précoce génie, qui promettait alors plus qu'il ne tint par la suite, était La Grange-Chancel, l'auteur trop fameux des tristes Philippiques. Il arrivait avec une tragédie dont il avait puisé l'idée dans Salluste, et dont Jugurtha était le héros. La Chapelle, auquel on s'empressa de la communiquer, fut frappé du talent qui s'y rencontrait et en parla à Chaulieu avec enthou-

<sup>1</sup> Zaïde, Cléopâtre (1681), Téléphonte (1682). Ajax (1684).

siasme. La Grange fut admis à lire sa pièce devant l'abbé et quelques intimes, parmi lesquels se trouvaient Campistron et Raisin cadet. Cette lecture tourna tout à la gloire du jeune poëte; sa tragédie fut déclarée un chef-d'œuvre, et Raisin en fit de tels récits dans les foyers de la Comédie-Française, que l'écho en retentit jusqu'à Versailles.

La princesse de Conti¹ eut la curiosité de le voir, et chargea M. de Verteillac, qui était parent de La Grange, de lui amener la mère et l'enfant. Ils furent introduits dans le cabinet de la princesse; Monseigneur se trouvait là, entouré de M. le Duc, du prince de Conti, du duc de Vendôme et d'une réunion brillante en hommes et en femmes. La princesse fut frappée de la petite taille de l'enfant et le témoigna; ce qui fut pour celui-ci l'occasion d'une repartie qui prédisposa tout d'abord en faveur de son esprit.

Le duc de Vendôme, auquel Chaulieu et Campistron avaient vanté l'étonnante faculté d'improvisation de l'enfant, s'approcha de lui et lui proposa de remplir des bouts-rimés à

<sup>1</sup> La princesse douairière, fille de La Vallière, une douairière de vingt-trois à vingt-quatre ans.

la louange de la princesse de Conti. La Grange ayant accepté le défi, on le mena dans une pièce où il y avait tout ce qu'il fallait pour écrire, et, un quart d'heure après, il reparaissait avec le sonnet suivant :

Chaque cœur est un temple où l'on vous dresse un buste. Du plus indifférent vous fondez les glaçons; De myrtes amoureux moins faisoit de moissons Celle qui fit filer la main la plus robuste.

Tout cède, tout se rend à votre aspect auguste. La raison fait au cœur d'inutiles leçons. Ses avis importuns passent pour des chansons. C'hacun connoît sa faute, et chacun la croit juste.

L'un adore ce port rempli d'un doux orgueil; L'autre, ces yeux brillants et ce charmant accueil : Mais toujours le respect leur oppose une digue.

Et ce Dieu qui du monde agite les ressorts, Et qui de ses faveurs fut pour vous si prodigue, N'oseroit qu'en tremblant exprimer ses transports 4.

1 Ces rimes devinrent, pour ainsi dire, sacramentelles; et nous trouvons une infinité de bouts-rimés de cette époque avec les mêmes terminaisons: buste, robuste, etc.... Le sonnet de la présidente Dreuillet à Louis XIV, un autre attribué au chevalier de Gondrin, que cite madame du Noyer (Lettres historiques et galantes, Amsterdam, 1720, t. I, p. 288); un sonnet de Palaprat (Recueil de pièces en vers adressées à S. A. S. monseigneur le duc de Vendosme. p. 117;

Le sonnet fut trouvé admirable. Le roi, sur le récit de ce succès, voulut voir l'enfantpoëte; il le fit venir dans l'appartement de madame de Maintenon, le questionna avec bonté, parut prendre plaisir à ses reparties, et le soir, quand la princesse vint lui faire sa cour, il fit à celle-ci « une espèce de reproche » de lui avoir enlevé un page qui lui était d'abord destiné. Tout le monde se piqua de voir et d'avoir ce nouveau favori, et madame la Duchesse ne lui fit pas un accueil moins bienveillant. Fort du suffrage des beaux esprits du Temple, le poëte crut pouvoir présenter son Adherbal à sa protectrice. Celle-ci envoie chercher Racine, le prie de lire cet essai de son page et de lui dire sans détours ce qu'il en pensait, et s'il y avait apparence qu'il put un jour marcher sur ses traces, ne voulant pas contribuer à faire un poëte médiocre de plus. L'auteur de Phèdre et d'Athalie emporta le manuscrit; il le garda huit jours, au bout desquels il se rendit chez la princesse. « Il lui dit (c'est La Grange qui parle)

trois autres sonnets, enfin, de Rousseau (Eurres, 1830, t. V, p. 281, 282, 283), sont sur ces rimes invariables.

qu'il avoit lu ma tragédie avec étonnement; qu'il ne doutoit point que si je continuois comme je commençois, je ne portasse le théâtre à un point de perfection où ni Corneille ni lui ne l'avoient pu mettre; qu'à la vérité ma tragédie étoit défectueuse en plusieurs endroits; mais que si Son Altesse agréoit que j'allasse quelquefois chez lui pour y recevoir ses avis, il la mettroit dans peu de temps en état d'être jouée avec succès 1. »

Si Racine a dit cela, s'il l'a pensé, ce qui est déjà différent, La Grange-Chancel n'a que très-insuffisamment réalisé une prédiction qui lui imposait une bien lourde tâche; et, dans les dix-neuf pièces qui composent son œuvre dramatique, il serait difficile de rencontrer des parties qui approchassent, même de fort loin, ou du Cid ou d'Andromaque. Le page de la princesse de Conti n'eut garde, tant qu'ils furent à Versailles, de ne pas profiter de la proposition de Racine; et plus

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Grange-Chancel, Œuvres (Paris, 1734), t. I, p. xxxj, xxxij; préface de Jugurtha. — Le souvenir du Jugurtha de Péchantré, représenté en 1692, fit donner dans l'origine le titre d'Adherbal à la tragédie de Chancel; ce ne fut que plus tard qu'elle s'appela Jugurtha.

tard, lors du siége de Namur où ils ne suivirent la cour ni l'un ni l'autre, quoi qu'il y eût une notable distance de l'enclos du Temple à la rue des Maçons, près de la Sorbonne, où le poëte demeurait depuis cinq ans 1, il allait, chaque jour, puiser à cette source féconde des conseils et des lecons qui lui en apprirent plus que toute la poétique d'Aristote, comme il en convient lui-même. Racine chez lui, surpris dans toute la sincérité de sa vie! Quel gré l'on saurait à La Grange des moindres, des plus futiles détails sur cette existence que nous ne connaissons que bien imparfaitement et qu'une sorte de fatalité envieuse a voulu nous dérober! Mais La Grange ne songe qu'à lui et ne soupconne pas que l'intérêt capital de son récit puisse, avant tout, résider dans l'espérance déce-

<sup>1</sup> Racine ne quitta 'qu'en 1686 la maison qu'il occupait, rue Saint-André-des-Ares, au coin de la rue de l'Éperon, maison remarquable par une petite tourelle qui faisait saillie dans la rue, à la hauteur du premier étage, et qui était son arrière-cabinet. Il resta sept ans dans la maison de la rue des Maçons, qu'il cessa d'habiter en 1693 pour s'établir, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, dans la maison où il est mort. — Racine, Œuvres complètes (Le Fèvre, 1820), t. VI, p. 230.

vante de révélations qu'il ne fera point : si Racine est en scène, c'est pour la plus grande gloire de l'auteur d'*Adherbal*. Il faut en prendre son parti.

Un jour, à Chantilly, où était toute la cour, on vient chercher La Grange de la part de M. le Duc 1. On le fait monter dans un appartement, au troisième étage : le prince était à table avec le comte de Fiesque, Racine et un religieux vêtu de blanc. Ce religieux était Santeuil, le commensal et le bouffon de la maison de Condé. Ce dernier, qui n'en était plus sans doute à sa première rasade, interpelle d'un air furieux le survenant, et lui dit qu'au lieu de se mettre dans les mains de l'auteur d'Athalie, c'était à lui qu'il eut dû demander des lecons, etqu'il l'eût rendu le plus habile homme de son siècle dans la poésie latine. La Grange, mis en demeure de décider entre Racine et le poëte victorin, fit une réponse qui exaspéra tellement le fougueux moine que.

<sup>1</sup> Le fils d'Henri-Jules, le frère de la princesse de Conti, de la duchesse du Maine et de madame de Lassay. Bien qu'il survéeût d'une année à son père, il ne prit point le titre de M. le Prince, titre qui, à partir de lui, cessera d'être porté par le chef de la maison de Condé.—Saint-Simon, Mémoires (Chéruel, t. VII.p. 159.

sans M. le Duc, Santeuil lui brisait la tête avec son assiette. M. le Duc ne se doutait pas alors que, quelques années après, ce serait lui qui ferait voler une assiette au visage d'un interlocuteur trop entiché de son opinion, et le comte de Fiesque ne soupconnait pas davantage que, cette fois, ce serait à lui que les plats s'adresseraient 1. L'enfant, effrayé de cette violence et de l'air furibond de Santeuil. se prit à pleurer, et l'on ne réussit à le calmer qu'à grand renfort de truffes et de confitures. Tel était Santeuil, et cette scène ne contrarie d'aucune sorte le portrait que nous ont laissé de lui les contemporains. « Je trouvai le lendemain M. le comte de Fiesque, qui me demanda si j'étois bien remis de ma frayeur, et je lui demandai à mon tour à quel usage servoient les tablettes que j'avois toujours vues sur la table à côté du couvert de M. le Duc.— C'est ainsi qu'il en use, me répondit-il, toutes les fois que Racine a l'honneur de manger avec lui. Cet homme, partout admirable, l'est infiniment davantage lorsqu'il se trouve à table avec une compagnie qui lui convient;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. III, p. 334 et 335.

il lui échappe des impromptus si agréables, que M. le Duc se fait un plaisir de les recueillir, et qu'ils ne sont pas plutôt sortis de la bouche du poëte qu'ils sont sur les tablettes du prince 1. \* Racine avait son Brossette comme Boileau, et c'était M. le Duc. Le rôle était mince de la part d'un prince du sang suspendu aux lèvres du poëte et ramassant ses moindres saillies pour s'en faire honneur à l'occasion, tout en les gâtant. Si encore nous avions ces tablettes! Mais c'en est assez sur La Grange, dont nous n'avons pas à suivre la fortune dramatique, et qu'on retrouvera au besoin, avec son fiel, dans le camp des mécontents et des conspirateurs.

t La Grange-Chancel, Œuvres (Paris, 1734), t. I, p. xj, préface de Jugurtha.

## VII

N. Lame de Mussy .- Ses amours avec M. le Duc, qui lui fait meubler une maison au Temple.-Elle se lie avec madame de Boislandry .- Le comte d'Albert .- Rupture avec M. le Duc. - Départ pour l'Espagne. - Prise de Brihuega. -Mort de madame de Mussy. - La Société du Temple à l'Opéra. - La maison de Sonning. - L'abbé Courtin. - Le duc de Foix.-Perigny.-Jean-Baptiste Rousseau.-Rousseau directeur. - Félicitations et recommandations de Chaulieu. - Réponse rassurante de Rousseau. - Ammonio. - Le carrosse de Lyon. - Retraite de six semaines. -L'abbé de La Baume et MM, de Vendôme. - L'astrologue bolonais. - Tout le monde v court. - La comtesse de Soissons et madame Henriette. - Un billet de Louis XIV. - Réponse renversante de l'oracle. - Étonnement de Louis XIV. - Bontemps amène Primi dans le cabinet du roi .- Primi avoue tout .- Louis XIV se fait son compère. - Les transformations d'Ammonio. - Il guérit les fièvres continues. - Soupconné d'avoir empoisonné mademoiselle de Fontanges. - Étrange secret de supprimer la vieillesse. -Énormité du remède. — Il fait horreur à Louis XIV. — Un antique de contrebande. - Comment la fraude se découvre -Primi historiographe.-Mis à la Bastille.-Il en ressort avec une gratification. - Le comte de Saint-Mayol. - Ammonio traitant. - Taxé à 60,000 francs. - Rousseau dans l'exil. - Le grand prieur demeure son ami.

Puisqu'il est question de M. le Duc, c'est le cas de parler d'une petite intrigue qui se

passa, il est vrai, quelques années plus tard, et dont le Temple fut également le théâtre. Non loin de l'hôtel Boisboudrand, dans l'enclos même, une maison se meuble comme par enchantement : de jolis chevaux, une voiture élégante étonneut le quartier par un je ne sais quoi qui sentait le prince. Une femme s'installe dans ce logis transformé et ouvre la porte à deux battants à tous les divertissements et à toutes les fêtes. Cette femme était jeune et d'une beauté éclatante. Quant au moral : « elle avoit tout l'esprit du monde, mais pourtant de ce genre d'esprit des femmes coquettes, qui est plus brillant que solide, beaucoup de feu, de vivacité et d'imagination, un fonds de gaieté inépuisable, un grand penchant à l'amour, cherchant à plaire, à être aimée, et sachant bien qu'elle méritoit de l'être 1. » On voit tout de suite que l'on a affaire à une femme dévoyée, en train de brûler ses vaisseaux, si ce n'est fait déjà. Elle s'appelait madame de Mussy et avait épousé un conseiller au Parlement de Dijon, un peu trop épris, à ce qu'il paraît, du vin de

¹ Histoire de madame de Muci, par mademoiselle D.... (Amsterdam, 1731), p. 8.

Beaune pour s'absorber dans la garde d'un trésor toujours si difficile à défendre. Madame de Mussy, qui l'avait jugé, était fort disposée à se laisser conquérir, quand M. le Duc vint tenir les États de Bourgogne. Ils s'entendirent aisément l'un et l'autre, et M. de Mussy, tout distrait qu'il fût, ne tarda pas à pénétrer une liaison qu'on prenait, d'ailleurs, peu le soin de cacher. Il se fâcha, se montra même brutal; ce qui fut, après tout, un prétexte de rupture qu'on n'eut garde de ne pas saisir. Par sa place, M. de Mussy n'avait au Parlement que des confrères et des amis que sa femme était très-fondée à récuser. Elle en appela au Parlement de Paris et partit rejoindre son amant, qui l'installa au Temple, comme on vient de voir.

Le jeune prince, qui voulait divertir sa maîtresse et se divertir lui-même, attira chez elle tous ses amis, La Fare, Chaulieu, le marquis de Coaslin, le marquis de Vervins, le comte de Fiesque, et qui mieux est, des femmes du plus grand monde, et, à leur tête, madame de Bouillon et sa nièce, la marquise de Bellefonds. Il est vrai que madame de Bouillon, dont le personnel en hommes était tout ce que la cour avait de

plus considérable, se montrait très et trop facile sur le compte des femmes qu'elle recevait :

> Chez la Portsmouth et la Bouillon On en trouve de toute espèce.... <sup>1</sup>

La petite madame de Mussy, si elle eût été sage, eût pu vivre dans l'abondance et les plaisirs, grouper autour d'elle une société élégante dont elle eût été l'âme. Mais c'était une de ces têtes ardentes, fantasques, aventureuses, destinées à traîner leur inquiétude sur les grandes routes; il y avait de la duchesse de Mazarin et de madame de Courcelles dans la jolie Bourguignonne, et le reste de sa brève existence se passera à courir d'hôtelleries en hôtelleries et à jouer l'héroïne de roman. Elle s'était liée avec madame d'Aligre, qui demeurait alors au Marais <sup>2</sup>. Celle-ci, quoiqu'elle ne fût plus de première jeunesse <sup>3</sup>,

<sup>&#</sup>x27;Le nouveau Siècle de Louis XIV, ou Choix de Chansons historiques et satiriques, par le traducteur de la Correspondance de Madame (Paris, 1857), p. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 232.

<sup>3</sup> La Chesnaye-des-Bois ne donne pas la date de la naissance de Catherine Turgot. Elle épousa M. de Boislandry en 1686; en admettant, ce qui est plus

n'en poursuivait pas moins sa vie de galanterie; et sa rupture avec le fils de Lassay la guérira si peu des aventures qu'on la verra s'en consoler tout aussitôt avec un nouvel amant. Ce nouvel amant, il est vrai, se changea en mari lorsqu'il plut à M. de Boislandry de passer dans un monde meilleur. Ce dernier mourait le 12 avril 1711, et Catherine épousait M. de Chevilly en décembre 1711, après un veuvage de neuf mois i. Sans ce délai de rigueur, peut-être madame d'Aligre ne se fût pas laissé distancer par M. de Lassay, dont le mariage avec mademoiselle de Madaillan, sa tante, se contracta le 30 avril de la même année. Les chansonniers nous donnent des renseignements assez peu charitables sur le compte de la dame et de son amant<sup>2</sup>, renseignements que nous ne nous

que vraisemblable, qu'elle n'eût pas alors moins de dix-sept ans, elle devait avoir trente-huit ans à l'époque où nous sommes, et quarante-deux ans environ lors de son mariage avec M. de Chevilly.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Chesnaye-des-Bois, Dictionnaire de la Noblesse (Paris, 1772), t. IV, p. 677,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. de Chevilly était entré dans les gardes en 1702; il fut successivement enseigne, sous-lieutenant et lieutenant, et succéda à M. d'Auxy, qui lu

chargerons pas de reproduire, et pour causes 1. Nous ignorons si Chaulieu la fréquentait alors, et si c'est par lui, chose possible. en somme, que madame de Mussy la connut. Il paraîtrait que ces deux femmes, attirées l'une vers l'autre sans doute par la conformité de leur situation et des goûts pareils, se voyaient intimement, et que ce fut chez madame de Boislandry que la beauté dijonnaise se trouva en présence du séduisant comte d'Albert 2.

La réputation du comte n'était plus à faire en matière de galanterie. Son intrigue avec madame de Luxembourg l'avait forcé de quitter un instant le royaume<sup>3</sup>, et ses amours

vendit la compagnie au prix de 80,000 francs, en 1706. Les Mémoires de Maurepas disent que ce fut madame de Boislandry qui la lui aeheta; cette date, rapprochée de celle de leur mariage, rend l'assertion moins probable. Catherine mourut en 1737.

1 Le nouveau Siècle de Louis XIV (Paris, 1857). p. 339, 347, 348.

3 Madame du Noyer, Lettres historiques et galantes (Amsterdam, 1720), t. I, p. 342, 343.

<sup>2</sup> Cefut à l'Opéra qu'ils se virent pour la première fois, s'il faut en eroire l'Histoire de madame de Muci, qui ne parle nullement de la liaison de celleci avec madame de Boislandry.

avec mademoiselle Maupin, alors maîtresse de l'électeur de Bavière, l'avaient également éloigné de Bruxelles, où l'électeur tenait sa cour i; et il venait de rentrer en France quand madame de Mussy et lui se rencontrèrent. La tâche ne fut que trop aisée pour celui-ci, qui n'eut guère qu'à se montrer pour amener à capitulation, M. le Duc finit par découvrir la trahison de sa maîtresse et formula son ressentiment avec la violence d'un caractère qui, dans la colère, se laissait emporter aux derniers excès<sup>2</sup>. Il brisa miroirs, porcelaines, tout ce qui s'offrit sous sa main, en véritable furieux. Madame de Mussy fit face à l'orage avec une intrépidité digne d'un autre nom. « Elle lui dit de sang-froid qu'elle n'étoit point sa femme, qu'il n'avoit rien à lui dire ni à lui

1 Mademoiselle Maupin lui adressa, au camp de Villars, une pièce de vers qu'on attribua à Benserade, et qui débute ainsi :

Voudras-tu, cher amant, parmi le bruit des armes, Entendre le récit de mes vives alarmes, Et quand Mars, dans ton sein, allume ses fureurs, Tes yeux daigneront-ils voir une amante en pleurs?...

<sup>2</sup> Madame de Caylus, *Souvenirs* (Michaud et Poujoulat), t. XXXII, p. 510. reprocher, qu'elle avoit du goût pour le comte d'Albert, qui étoit bien plus aimable que lui, et que, pour en juger lui-même, il n'avoit qu'à se regarder avec lui dans un miroir 1. "

Bien qu'il n'y eût eu rien que d'exact à ce portrait, et que M. le Duc eût un visage d'un jaune livide et à faire peur ², il est probable que madame du Mussy n'alla pas si loin dans sa franchise. Le prince, hors de lui, la menaça de la remettre au pouvoir de son mari qui n'eût pas 'fait moins que de la faire renfermer ³. La jeune femme, glacée d'effroi, forma tout aussitôt le projet d'échapper par la fuite à ce plus grand des malheurs pour elle. Le comte d'Albert était rentré en grâce auprès

<sup>1</sup> Le nouveau Siècle de Louis XIV (Paris, 1857), p. 304.

<sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. VIII, p. 122.

<sup>3</sup> M. le Duc ne se borna pas à briser ce qui se trouva sous sa main; il ôta à la dame tout ce qu'il put, et poussa la mesquinerie jusqu'à reprendre quelques diamants envoyés à remonter chez le joaillier. Il se consola, du reste, de la perfidie de sa maîtresse avec madame de Rupelmonde, à laquelle succédèrent madame de Locmaria et une jeune tapissière de la rue des Fossés-Monsieur-le-Prince.—Mémoires du comte de Maurepas (Paris, 1792', t. I. p. 275, 276.

de l'électeur, qui l'avait nommé son envoyé à la cour de Madrid; elle ne songea plus qu'à l'aller rejoindre, et, pour échapper à toute poursuite, elle prit le chemin de l'Espagne avec sa femme de chambre, sous des habits de cavalier. Nous ne l'accompagnerons pas dans son odyssée galante. S'il faut en croire sur parole son historien, en trahissant un amant de rencontre qu'elle aurait connu à l'hôtel de Bouillon et qu'elle retrouvait commandant l'arrière-garde de l'armée anglaise, lord Stanhope, elle eût ménagé au duc de Vendôme la prise de Brihuega, et été de la sorte la première cause du retour de fortune qui raffermit le trône plus que chancelant de Philippe V 1. Elle croyait revoir le comte d'Albert à Madrid; non-seulement cet espoir fut décu, mais encore apprit-elle qu'il n'était bruit que de son prochain mariage avec mademoiselle de Montigny 2; dès lors, elle ne fit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brihuega, ville d'Espagne (Guadalaxara). Ce fut le 9 décembre 1710 que fut prise Brihuega. Le duc de Vendôme y fit l'arrière-garde anglaise prisonnière.— Dangeau, Journal, t. XIII, p. 302, 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce bruit était fondé, et le comte d'Albert épousa mademoiselle de Montigny, qui avait été la maîtresse de l'électeur. Mais madame de Mussy ne

plus que languir, et six mois après elle s'éteignait, minée par la fièvre, dévorée de jalousie, bourrelée de remords, dans toute la force de l'âge et l'éclat de sa beauté. Mais revenons au Temple et à son petit troupeau de sybarites et de voluptueux invétérés.

Si le temps faisait inévitablement des ravages, les vides étaient bien vite remplis; de nouveaux convives remplaçaient ceux que le destin avait frappés. A cette date, l'abbé Courtin, Périgny, Sonning, Jean-Baptiste Rousseau transportent le Temple de leur entrain et de leurs vers petits et grands, plus petits que grands, il est vrai, même ceux qui échappent à la facilité du lyrique. Les trois premiers, peu connus, du nom desquels on ne se souvient que pour l'avoir rencontré dans les épîtres de Chaulieu, de Jean-Baptiste et plus

vit pas cette peu honorable union, qui n'eut lieu

que quelques années après.

<sup>1</sup> Histoire de madame de Muci, p. 181. — Recueil de Chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. XI, f. 318. — D'après d'autres récits qui varient, d'ailleurs, sur les détails de cette vie d'aventures, madame de Mussy serait morte à Bruxelles, pensionnée de l'Espagne et de la France, en 1722.—Barrière, la Cour et la Ville (Paris, 1830). Manuscrits inédits de Pierre Le Gouz (Lantiniana).

tard de Voltaire, sont des originaux curieux et qui comptaient assez dans la société du temps pour avoir ici leur place obligée. L'abbé Courtin, fils d'Honoré Courtin, conseiller d'État, était un homme de plaisir, frivole et charmant, qui s'était peu soucié de profiter de la position de son père pour faire fortune et devenir un personnage. L'Opèra était ses galeries, et à l'époque même où Chaulieu était l'amant de l'Armide de l'Académie royale de musique, il courtisait une demoiselle Potenot, tout à la fois cantatrice et danseuse, à laquelle la chronique donne un teint de plâtre 2. Une satire, qui reproduit la physionomie de l'Opéra en 1705, après s'être évertuée sur les chefs d'emploi, Chaulieu et La Fare, n'a garde d'oublier l'abbé Courtin:

Dans la loge d'auprès, vint l'abbé de Chaulieu, Plus rouge et plus fumant qu'un juif qui jure Dieu. Il se trouva placé près d'une demoiselle, Qui, de loin, me parut raisonnablement belle: Il récita tout haut les airs de point en point; Du seul La Fare ensuite, une loge étoit pleine. Qui trembloit sous le poids de sa grosse bedaine...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Né vers 1659; son père mourut en 1703.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil de Chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), 1686, t. VI, f. 21, 82.

Ensuite je grimpai jusqu'aux loges secondes.

Là, je vis des abbez, des brunes et des blondes:
Entr'autres, j'apergus un petit libertin,
Tu ne le diras pas, e'étoit l'abbé Courtin.
Il serroit de fort près une jeune coquette,
Laquelle en badinant déchiroit sa manchette;
De peur de s'enrhumer, ce petit folichon,
Prenoit de la Cloris la cuisse et le manchon... 1

Courtin ne garda pas plus mademoiselle Potenot que Chaulieu mademoiselle Le Rochois. Plus tard, ses hommages et ses soins ont pour but madame de Poissy<sup>2</sup>. En 1703, dans sa première épître à l'Anacréon du Temple, il est question d'une Silvie qu'il a peur d'aimer trop<sup>3</sup>. Ces spirituels vauriens, appliqués à bien vivre, n'ayant d'autre préoccupation que celle de se réjouir, passaient de l'un chez l'autre et se fétaient à tour de rôle. Courtin invite un jour Chaulieu à le venir trouver dans sa nouvelle maison et met en jeu, pour le décider, une de ces séductions

<sup>1</sup> Recueil de Chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. X, f. 346. Satire sur plusieurs personnes étant un jour à l'Opéra (1705).

<sup>2</sup> Ibid. (1698), t. IX, f. 311.

<sup>3</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. I, 138. Épître de M. l'abbé Courtin à M. l'abbé de Chaulieu (1703).

infaillibles auprès du voluptueux vieillard 1. Une autre fois, c'est un billet d'étrennes pour le prier de venir prendre sa part d'un dindon et de deux perdrix rouges, à la condition d'apporter de son côté une demi-douzaine de Virgouleuse, nombre pareil de Saint-Germain, avec les fruits choisis de son jardin. Ils devaient être en tout quatre: eux deux, La Fare et la bonne amie de l'amphitryon 2. Les vers peu nombreux que l'on a de Courtin sont troussés avec facilité et ne souffrent pas trop du voisinage de ceux de Chaulieu, de La Fare et de Rousseau même. Il n'y attache, d'ailleurs, aucune importance, et se traite assez modestement pour qu'on se sente disposé à le trouver trop rigoureux envers ces fusées agréables. Le rondeau suivant, que nous citerons parce qu'il peint l'air et l'extérieur de l'abbé, n'est pas fait de la main d'un ami :

> En manteau court, eu perruque tapée, Poudré, frisé, beau comme Déiopée, Enluminé d'un jaune vermillon, Monsieur l'abbé, vif comme un papillon, Jappe des vers qu'il prit à la pipee.

<sup>1</sup> Chaulieu, Œuvres (I.a Haye, 1777), t. I, p. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., t. I, p. 152, 153, 154.

Phœbus, voyant sa mine constipée, Dit : Quelle est donc cette muse écloppée Qui vient ici racler du violon En manteau court?

C'est, dit Thalie, quelque jeune napéc Qui vient en masque ébaudir ce vallon. Vous vous trompez, répondit Apollon; C'est tout au plus une vieille poupée En manteau court t.

Cette épigramme, attribuée à Rousseau et recueillie finalement dans ses œuvres, aurait été une réplique à une première épigramme de Courtin au sujet de son rondeau sur la prise de Lérida, 1707. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'ils étaient ou paraissaient être à cette époque même dans les meilleurs termes et la plus parfaite union, et qu'ils travaillaient, de concert avec La Fare, à une lettre en vers reproduite, à quelques variantes près, dans les œuvres du lyrique. Chaulieu avait quitté Paris pour son bien-aimé Fontenay. Ses trois amis, assemblés à Neuilly chez un ami commun, Sonning, sentant le vide que laissait son absence, lui écrivent pour le rappeler au

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Recueil de Chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), 1707, t. XXIX, f. 94.—J. B. Rousseau, Œuvres (Le Fèvre, 1820), t. II, p. 371, 372.

milieu d'eux '. L'abbé répond aussitôt à Sonning qu'il sera de retour dans quatre jours, et qu'il ira les relancer soit à Neuilly, soit à Paris. Les convives, il les sait d'avance : ce sont « la divine Bouillon, » l'indispensable La Fare, Rousseau, l'abbé Courtin, « collet trèsbien tiré, perruque bien poudrée <sup>2</sup>, » et Regnier, le joueur de théorbe, un pensionnaire du grand prieur dont nous avons eu déjà occasion de parler et qui avait toujours le soin de la cave <sup>3</sup>.

Quel était ce Sonning<sup>4</sup>, l'un des Mécènes de la bande joyeuse? Son père était un financier, que des circonstances heureuses avaient porté à la recette de la généralité de Paris. Colbert, mécontent de Perrault, l'avait forcé

<sup>4</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. I, p. 159, 160. 161, 162. Lettre de MM. le marquis de La Fare, l'abbé Courtin et Rousseau; de Neuilly, le 19 juillet 1707.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., t. I, p. 164; t. II, p. 291, 292.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., t. I, p. 163, 164, 165. Lettre à M. Sonning, servant de réponse à la lettre de ces messieurs, le 20 juillet 1707. — Regnier passait pour être fils naturel de Lully. — J.-B Barillet, Recherches historiques sur le Temple (Paris, 1809), p. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nous trouvons ce nom écrit de quatre façons : Sonnin, Sonnen, Sonning et Sonningen.

de vendre sa charge, qu'obtint Sonning, « pour une somme beaucoup au-dessous de ce qu'elle valloit et de ce que mon frère l'avoit achetée," nous dit Charles Perrault 1. Un libelle du temps s'évertue sur le compte de Sonning et de sa sœur, une dame Dubuisson, et raconte certain conflit entre celui-ci et une comtesse de Brunemont, qui ne ferait honneur ni à l'un ni à l'autre. « De tous les hommes du monde, le plus coquet, c'est Sonnen; il y a plus de vingt ans que toute son occupation n'a été que de voltiger de belle en belle, et d'avoir cinq ou six maîtresses en même tems; tantôt ce sont des femmes ou des filles de marchands ou de gens d'affaires, tantôt des grisettes, dans un autre tems des femmes de chambre : quelquefois aussi, il se veut faire ami des dames de qualité... cependant tout lui est propre, pourvu qu'une femme ait une coëffe et un cotillon, qu'elle ne passe pas trente ans, il n'est rien de trop chaud ni trop froid pour lui2. » C'était, en

<sup>\*</sup> Mémoires de Charles Perrault (Avignon, 1759), p. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Partisans démasquez (Cologne, 1709), part. IV, p. 179. Histoire d'un Financier qui vouloit duper une dame de qualité et qui se trouva lui-même la dupe.

tous cas, un voluptueux, épris du bel esprit, aimant les poëtes et la poésie, faisant même des vers, ce que nous apprend un couplet de chanson où il est accusé d'avoir chanté mademoiselle Certain, une fille de talent, célèbre claveciniste (chantée également par Chaulieu et La Fontaine), au grand déplaisir du marquis de Nesle, son amant 1. Moins heureux, toutefois, qu'avec l'abbé Courtin, nous n'avons rien de lui; il est, en revanche, célébré par tous ses amis, par l'Anacréon du Temple, Courtin, La Fare, Rousseau, et Voltaire plus tard, qu'il recevait à sa maison de ville et à sa maison des champs. La maison de Paris était située presque vis-à-vis d'un de ses confrères, Mailly de Breuil, receveur des finances à Tours', quelques pas au delà de l'ancienne porte de la rue Richelieu3. Dulin en était l'architecte, et, quoique d'une médiocre

<sup>1</sup> Recueil de Chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), 1681, t. V, f. 125. — Mademoiselle Certain demeurait rue Villedo, où elle donnait de très-beaux concerts. Elle mourut vers 1705.—Titon du Tillet, le Parnasse françois (Paris, 1732), p. 337.

<sup>2</sup> Germain Brice, Description de la ville de Paris (1717), t. 1, p. 287, 288.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A l'endroit où se trouve actuellement la rue de la Bourse.

étendue, c'était un des hôtels les mieux compris, les plus agréables de la finance. La succursale était à Neuilly :

> Sur ce rivage émaillé, Où Neuilly borde la Seine 1.

Les amis de Sonning s'y donnaient rendezvous et y venaient mêler les eaux d'Hippocrène au vin d'Auvilé. Ces parties étaient délicieuses et se répétaient avec une fréquence qui faisait l'éloge de la table et de l'amabilité de l'amphitryon. Aux convives que nous avons cités, il faut joindre le grand prieur, le premier par la naissance et par les prouesses bachiques; ce charmant duc de Foix, un des habitués jadis des soupers de madame de La Sablière, aussi intrépide que séduisant, et qui devait être le dernier de sa maison <sup>2</sup>; enfin, Périgny, un ancien sous-lieutenant au régiment des gardes françaises, qui faisait de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J.-B. Rousseau, Œuvres (Lefèvre, 1820), t. I, p. 98. Ode de Rousseau à l'abbé Courtin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henri de Grailli de Foix, duc de Randan, mort sans postérité le 22 février 1714;—Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. I, p. 166, 167, 168; t. II, p. 228, 229, 230.—Dangeau, Journal, t. XV, p. 87, 88; 22 février 1714.

très-jolies chansons, fils du président Périgny, précepteur du Dauphin. Ce vaurien aura à nos yeux, entre autres mérites, celui d'avoir vengé Racine de la trahison de la Champmeslé en rendant sensible madame de Clermont-Tonnerre, à laquelle il faisait succéder bientôt après madame de Villiers, la sœur de mademoiselle de Saint-Quentin 1. A en juger par le couplet suivant, il était en tout digne de ses amis:

Périgny, bois à ta maîtresse:
Porte, au sortir de ce repas,
Les fureurs d'une double ivresse
Dans ses bras;
Et fais aux roses de son teint
Sentir le vin 2.

Cela dépasse, et de beaucoup, les limites d'un anacréontisme aimable. Aussi bien, Anacréon était-il moins que Rabelais le bréviaire de ces pourceaux d'Épicure, médiocre-

<sup>1</sup> Recueil de Chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. VII, f. 400 (1693). Chanson sur quelques dames de la cour; t. VIII, f. 160 (1694). Sur plusieurs personnes de l'un et l'autre sexe de la cour et de la ville.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 229. Couplets de chanson faits à un souper chez M. Sonning sur un air des fragments de Lully, en 1703.

ment attiques à cette heure, quoi qu'en dise Rousseau :

> C'est dans ce bon esprit gaulois, Que le gentil maître François Appelle pantagruélisme, Qu'à Neuilly, La Fare et Sonnin Puisent cet enjouement badin Qui compose leur atticisme. Abbé, c'est le catéchisme, Que les muses m'ont enseigné; Et voilà le vrai quiétisme Que Rome n'a point condamné 1.

Il y a plus d'un homme dans Rousseau. Il y a le poëte lyrique, le poëte comique, le poëte anacréontique, le poëte satirique. Il y a le libertin et le dévot, qui ne s'excluaient pas au xvn° siècle où, pour être sans mœurs, l'on n'était pas sans croyances. Ce n'est pas ici le lieu de chercher à approfondir un problème qui jusqu'à nos jours est resté sans solution, et d'aborder ce chapitre des trop fameux couplets dont l'infamie pesa sur sa vie comme elle pèse encore sur sa mémoire. Rousseau n'est pour nous que l'émule et l'ami des Chaulieu,

<sup>1</sup> J.-B. Rousseau, Œuvres (Lefèvre, 1820), t. II, p. 351. Réponse à la lettre en vers de Chaulieu à Rousseau sur la direction que M. de Chamillard lui avoit donnée dans les finances, en 1707.

des La Fare et des Sonning, et nous ne voulons pas le voir en dehors de ce centre joyeux où il était aimé et apprécié. Ses relations avec Chaulieu étaient des plus cordiales, et nous avons des monuments charmants de leur intimité. Fils d'un cordonnier, qu'on l'a accusé d'avoir renié en plein théâtre, Rousseau n'était pas riche, et ceux qui lui portaient intérêt devaient lui souhaiter plus d'aisance et de bien-être. Chamillard, à l'époque précisément où nous nous trouvons, réparait ces torts de la fortune par une direction dans les finances. L'intention était louable, bien qu'un bureau fût un étrange Parnasse pour un fils d'Apollon. Chaulieu n'a garde de ne pas feliciter son ami, tout en le persiflant agréablement sur la singularité de la métamorphose. Il joint aux compliments les conseils les plus édifiants : c'est bien d'être directeur et de songer « à augmenter sa chevance, » mais il ne faut pas pour cela onblier ce qu'on a été, et renier ses maîtres. Ne peut-on pas faire lever matin ses commis et demeurer les nuits à table comme devant<sup>1</sup>? La morale était

¹ Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. I, 173. — J.-B. Rousseau, Œuvres (Lefèvre, 1820), t. II, p. 347.

commode; aussi Rousseau de la goûter et de protester contre des appréhensions qui l'outrageraient. Il est tout aussi incapable de s'astreindre que de s'enrichir. Cette direction sera pour lui une sinécure; qu'on se rassure, le financier n'absorbera pas le poëte:

Par tes conseils et ton exemple, Ce que j'ai de vertus fut trop bien cimenté, Cher abbé, dans la pureté Des innocents banquets du Temple : De raison et de fermeté, J'ai fait une moisson trop ample, Pour être jamais infecté D'une sordide avidité. Quelle honte! bon Dieu! Quel scandale au Parnasse De voir un de ses candidats Employer la plume d'Horace A liquider un compte, ou dresser des états! J'ai vu, diroit Marot, en faisant la grimace, J'ai vu l'elève de Clio Sedentem in telonio Combiner, calculer, rabattre, Sur une rente au denier quatre Discourir mieux qu'Ammonio. Dure, dure plutôt l'honorable indigence Dont i'ai si longtemps essaye . . . 1.

<sup>-</sup>Théâtre de Brueys et Palaprat (Paris, 1756), t. V, p. 201 à 207. Épitre de Palaprat à M. Rousseau, en 1708 (sic), lorsqu'il fut nommé à un emploi de finances.

<sup>1</sup> Chaulieu, Œurres (La Haye, 1777, t. I, p. 175,

Cet Ammonio, que Jean-Baptiste semble considérer comme l'idéal du praticien expérimenté, quel était-il? C'est ce que, de son temps, peu de monde savait au juste. Fils d'un bonnetier de Bologne, théatin défroqué, nous dit Saint-Simon, doué en tous cas d'une belle figure, de beaucoup d'esprit, de souplesse, d'impatience de parvenir, Ammonio avait tout ce qu'il fallait pour faire un homme d'intrigue. Résolu à chercher fortune en France, il prend à Lyon le carrosse de Paris, et, dans la voiture même, il fait connaissance avec un M. Duval, qui, sous un nom trèsbourgeois, ne manquait ni de relations ni de crédit. Nous ne dirons pas par quel exploit le Bolonais conquit l'affection de son compagnon de route, bien que ce soit toute une comédie, et des plus réjouissantes<sup>1</sup>; mais cela avait suffi pour donner la meilleure idée de son esprit, et, dès leur arrivée, ce dernier le présenta à l'abbé de La Baume, un abbé trèsmondain, très-versé dans le commerce des

<sup>176.—</sup>J.-B. Rousseau, Œuvres (Lefèvre, 1820), t. II, p. 349.

<sup>\*</sup> Œuvres de Louis XIV (Treuttel et Würtz, 1806), t. VI, p. 472 à 477.

femmes, l'un des familiers de la petite cour d'Henriette d'Angleterre.

Primi (notre aventurier porta plus d'un nom; il se fit appeler alors Primi, comme plus tard on l'appellera successivement ou concurremment Visconti, le comte de Saint-Mayol et enfin Ammonio, son unique et vrai nom), Primi, disons-nous, parut à l'abbé comme à M. Duval, un de ces instruments à peu près propres à toutes choses, que rien n'effrave et que l'on est quitte pour briser le jour où ils compromettent ou simplement embarrassent. On ne lui avait pas laissé le temps de se montrer; durant six semaines, il demeura enfermé sans voir d'autres personnes que son nouveau maître, M. de Vendôme et le grand prieur. Ce temps fut employé à l'édifier sur Versailles et ses habitants, à l'initier aux intrigues, aux faiblesses, aux ridicules, aux secrets de chacun avec des détails intimes capables de renverser le courtisan le mieux au fait de ce pays-là. Lorsqu'on n'eut plus rien à lui apprendre, l'abbé de La Baume fit répandre le bruit de l'existence d'un certain Italien, pour lequel le passé, le présent et l'avenir n'avaient pas de mystères, et à qui il n'était besoin que de quelques lignes d'écriture pour pénétrer les ténèbres dont s'enveloppait la vie la moins accessible.

On sait quel crédit avait encore l'astrologie: tout le moude courut chez Primi. La comtesse de Soissons, que les sorciers devaient perdre, ne fut pas la dernière à le hanter, à le proteger, à le prôner, à se livrer à lui. La duchesse d'Orléans, cette aimable et infortunée Henriette, fut tout aussi curieuse. Primi, interrogé, entra dans les plus secrets incidents de sa vie, et ne craignit pas même de lui dire, sur sa liaison avec le comte de Guiche, des choses qu'elle croyait savoir seule. Il n'en fallut pas davantage pour bouleverser cette tête plus charmante que sensée; elle parla de Primi au roi comme de l'homme le plus extraordinaire, et le supplia de lui donner de son écriture pour soumettre l'Italien à l'épreuve la plus décisive. Après s'être fait prier quelque temps, Louis XIV céda, il remit un billet à sa belle-sœur, qui n'eut rien de plus pressé que de le porter à l'oracle. L'oracle déclara que l'écriture était celle « d'un vieil avare, d'un fesse-mathieu, d'un homme enfin incapable de jamais rien faire de bien et de bon. » On concoit l'étonnement de Madame, qui exhorta Primi à ne se point hâter, à se recueillir, à s'y reprendre à deux fois. Mais Primi ne voulut pas en démordre : la science était infaillible, il maintenait son dire. La princesse revint trouver le roi fort décontenancée.

Celui-ci, au lieu de la railler sur le peu de sûreté de son prophète, parut frappé de la réponse et chargea Bontemps de lui amener l'Italien. Le billet que Louis XIV avait remis à la duchesse d'Orléans n'était pas de sa main, il était de celle de son secrétaire de cabinet. Quant au portrait, grâce aux renseignements fournis par MM. de Vendôme et l'abbé, il était ressemblant, à part une certaine exagération comique, un certain ton de boutade dont Rose ne fit que rire lorsqu'il sut l'aventure. L'astrologue est introduit dans le cabinet du roi, qui ne lui laisse pas le temps de se reconnaître : « Primi, je n'ai que deux mots à vous dire: votre secret que je payerai avec deux mille livres de pension, sinon pendu. » Le choix de Primi était tout fait. Il raconta au long son histoire, l'épisode du carrosse de Lyon, sa liaison avec Duval, ses rapports avec l'abbé de La Baume, sa retraite, l'instruction dont il avait été l'objet, l'émerveillement des nombreuses dupes qui étaient venues le consulter, et qui toutes s'en étaient retournées foudroyées de sa science. Louis XIV s'amusa beaucoup des récits de Primi. Après l'avoir congédié, il passa chez les reines et déclara, en présence de toute la cour, qu'il venait d'ouïr des choses auxquelles il était loin de s'attendre. On se garda bien de prendre ces paroles dans leur vrai sens. Tout le monde y voulut lire la consécration la plus authentique des talents de Primi, qui se vit littéralement assiègé.

On trouve dans les annonces du Mercure galant de 1679, un « seigneur Ammonio, docteur en médecine à Bologne, » dont la spécialité est d'arrêter les fièvres continues . Nul doute que ce ne soit notre homme. Cette existence mystérieuse, mêlée à toutes sortes d'affaires, prêtait aux suppositions les plus étranges. Il est bien prouvé que mademoiselle de Fontanges ne périt que par imprudence et pour s'être obstinée à suivre le roi, malgré son état; cependant le bruit courut qu'elle était morte par le poison et qu'Ammonio avait fait le crime <sup>2</sup>. Cet Ammonio avait

<sup>1</sup> Mercure galant, décembre 1679, p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fontanges mourut le 28 juin 1681.

de merveilleuxsecrets, le secret, entre autres, de ranimer la vieillesse la plus caduque : le moyen était bien simple et consistait à distiller un homme vivant. L'embarras eût été de trouver cet homme à distiller; mais le chiffre des misérables condamnés au dernier supplice levait toute difficulté, il répondait à la consommation. Malheureusement le roi eut horreur de la proposition, et la chose resta à l'état de projet.

Les légendes ne tarissaient pas. En voici une autre moins sombre et qui n'est qu'un bon tour d'escroc. Un jour Ammonio prétend avoir découvert un buste authentique de César ressemblant trait pour trait à Louis XIV. Si l'on veut lui alloner quelques fonds, car il v a des dépenses à faire, il se fait fort de l'acquérir pour le roi. La proposition est agréée, le buste arrive, est placé dans la galerie de Versailles. Tout eût été au mieux si, à quelques années de là, un sculpteur du faubourg Saint-Autoine, à bout de patience, ne se fût présenté pour réclamer cent écus, dont il ne pouvait obtenir le pavement, et qui lui avaient été promis pour ledit buste. La matière première était une tromperie comme le reste : c'était du bois qu'Ammonio avait caché en terre durant quelque temps pour lui donner la teinte brunie d'un antique 1.

Toutes ces histoires nous paraissent d'autant moins mériter créance qu'Ammonio ou Primi, comme on voudra, vers cette époque devenait, quoique occultement, l'instrument d'une menée politique partant de haut. Il ambitionnait l'héritage de l'abbé Vittorio Siri, dont l'emploi d'historiographe était rémunéré de mille écus de gages. Il s'était créé des relations et des appuis, parmi lesquels Dangeau, qui, toutefois, se montre fort discret sur son compte, le bonhomme Rose, que sa pantalonade n'avait fait qu'amuser, et Louvois, qui l'autorisa à suivre l'armée durant la guerre de Hollande. Primi écrivit la relation de cette campagne d'une facon assez plate, et si le livre fit du bruit et beaucoup même, cela tint à une circonstance étrangère au mérite de l'écrivain. Louis XIV ne pouvait pardonner à Charles II de s'être enfin soustrait à la servitude humiliante dans laquelle il l'avait tenu longtemps. Pour le punir d'avoir secoué ce jong honteux, l'on ne trouva rien de mieux

<sup>1</sup> Le duc de Luynes, Mémoires, t. V, p. 174; octobre 1743.

que de faire raconter à Primi, dans son histoire, les manœuvres, les intrigues, l'entente secrète qu'avait signalées le voyage de la duchesse d'Orléans près de son frère, en 1670. Ces indiscrétions étaient si compromettantes pour le prince anglais, que notre ministre des finances, Croissy, qui ne savait rien de ce dessous de cartes, porta le livre en plein conseil. Louis XIV joua la plus grande surprise, ordonna la saisie des papiers du pamphlétaire et son incarcération à la Bastille. Il est vrai que cinq mois après, en décembre 1682, le coupable était relâché et reparaissait comme si de rien n'était, avec une gratification qui était à elle seule toute une révélation 1.

Ce besoin d'intriguer le fait intervenir dans les négociations qui se ressemblent le moins. Un jour il patronnera l'invention d'un dard portant une grenade à de grandes distances et obtiendra du roi que l'expérience se fasse sous ses yeux<sup>2</sup>. Une autre fois, il servait d'alter ego au marquis de Montéléon, un aventurier de haute volée qui, plus tard, fut am-

<sup>1</sup> Mémoires de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, traduits de l'anglois du chevalier Jean Dalrymple Londres, 1775), t. I, p. 237, 238.

<sup>2</sup> Dangeau, Journal, t. III, p. 80; 21 mars 1690.

bassadeur d'Espagne en Hollande et en Angleterre 1. Il s'agissait de marier M. de Mantoue au gré de la maison de Lorraine, en dépit de M. le Prince et du roi même, ce à quoi ils parvinrent (1704)<sup>2</sup>. Mais alors Primi s'appelait le comte de Saint-Mayol, et c'est au comte de Saint-Mavol que le roi d'Espagne accordera, en 1712, une pension sur la Sicile, évaluée à quatre à cinq mille francs de notre monnaie<sup>3</sup>. Dans la finance, il ne s'appellera plus qu'Ammonio, et c'est le nom sous lequel le désigne Rousseau : c'est le nom qu'il portera sur les listes des gens d'affaires taxés, en 1716. Dangeau nous apprend, à ce propos, qu'il fut mis en prison pour n'avoir pas voulu donner sa déclaration 4. Il ne pouvait échapper à la taxe, et dut verser pour sa part soixante mille francs 5, ce qui n'indique pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moreri, Dictionnaire historique (Paris, 1759), t. III p. 363.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. IV, p. 339. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dangeau, Journal, t. XIV, p. 157; 5 juin 1712.

<sup>4</sup> Ibid., t. XVI, p. 490; 15 novembre 1716.

<sup>5</sup> Vie privée de Louis XV (Londres, 1785), t. I. p. 241. Liste des gens d'affaires qui ont été taxés, quatrième rôle, novembre 1716.

une fortune énorme, à en juger par le chiffre des sommes auxquelles furent imposés les gros bonnets de la finance. Du reste, Ammonio, malgrè ses hautes visées et son titre de comte de Saint-Mayol, s'était résigné à une alliance toute bourgeoise, et avait épousé la fille du célèbre imprimeur Frédéric Léonard 1. Il logeait rue des Novers, au faubourg Saint-Germain

Rousseau échappa à la taxe qui frappa Ammonio, qui frappa Sonning<sup>2</sup>, et tous les hommes d'affaires sous la Régence. Le re-

2 Vie privée de Louis XIV (Londres, 1785), t. I, p. 247, sixième rôle. - Sonning fut taxé, comme caissier général des fermes, à six cent mille quatre

cent trente-deux livres.

<sup>1</sup> Frédérie II Léonard, qui mourut en Angleterre en 1723. Sa femme, Marie des Essarts, qu'il perdit en 1706, à l'âge de trente-six ans, était d'une beauté éclatante. Il en eut plusieurs enfants, entre autres Martin-Augustin, prêtre et auteur de deux ouvrages sur l'Écriture sainte; Marc-Antoine de Malpeines, conseiller au Châtelet, tradueteur d'un Essai sur les hiéroglyphes de Warburton; et madame Ammonio, sur le compte de laquelle nous n'avons aucuns renseignements. - Lottin, Catalogue chronologique des libraires et des imprimeurs de Paris (Paris, 1789), p. IIO. -Quérard, France littéraire, t. V, p. 176, 177.

mède, il est vrai, fut pire que le mal et perdit le poëte qui en eut été quitte pour une forte saignée. Quatre ans avant ces rigueurs financières, il était contraint de fuir, sous le coup d'un arrêt infamant. Son talent et son caractère n'avaient soulevé contre lui que tron d'inimitiés; et ce qui demeurait en réalité douteux parut incontestable, aux veux de l'envie et de la haine. Cependant il conserva des amis fidèles dont l'affection vint le soulager par ces marques de souvenir si précieuses pour l'exilé. Le grand prieur, éprouvé lui-même par l'infortune, donna à son ancien compagnon de plaisir des preuves réitérées d'un intérêt qui se traduisit, vainement, il est vrai, en démarches chaleureuses. «... Si j'étois capable de consolation, écrit Rousseau à M. Boutet, de Soleure où il s'était réfugié, huit jours après l'arrêt du Parlement rendu par contumace, je la trouverois dans les expressions tendres et généreuses dont votre lettre est remplie; dans la compassion très-obligeante pour moi que M. le duc d'Orléans a fait voir à M. le baron de Breteuil, et dans les lettres de M. le grand prieur, qui m'a fait l'honneur de m'écrire régulièrement. Si vous lisiez les lettres que je conserve, vous ne rougiriez pas des bontés que vous avez pour moi¹. » Mais, à la longue, les mieux disposés finissent par se refroidir, quand ils ne tournent pas absolument le dos. Àinsi Rousseau, sans s'expliquer autrement, laisse à entendre que Palaprat, entre autres, n'eut ni cette chaleur, ni cette ténacité de la vraie amitié: « J'ai appris, écrit-il au même M. Boutet, la mort de Palaprat: je l'ai regretté comme un bel esprit, j'aurois fort souhaité le pouvoir regretter comme un ami solide; mais l'espèce en est si rare qu'il y auroit de l'injustice à moi de me plaindre...². »

Reste à décider si Rousseau était en droit de se plaindre, et s'il avait des titres bien sérieux à l'affection d'un homme qui savait pourtant aimer. L'accueil qui lui était fait à l'étranger par les personnages les plus considérables, non pas sans que le poids des bienfaits ne vînt parfois lui rappeler ce que sa position avait de précaire, eût dû le consoler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J.-B. Rousseau, Œuvres (Lefèvre, 1820), t. V, p. 15. Lettre de Rousseau à M. Boutet; Soleure, 15 avril 1712.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., t. V., p. 43. Lettre de Rousseau à M. Boutet; Vienne, 20 janvier 1721.

des maux passés, si l'exil n'était pas toujours l'exil. Il y avait quatre ans déjà qu'il avait quitté Paris; ses amis n'avaient pas renoncé à l'y ramener. Mais il ne pouvait y rentrer comme un misérable qui compte sur l'indulgence et l'oubli de ses juges. Des lettres de rappel ne détruisaient pas l'effet d'un jugement infamant, et le poëte mettait à son retour des conditions inacceptables, bien que son honneur ne pût se contenter de moins. « ... Vous savez parfaitement mes dispositions à cet égard; M. le grand prieur et tous mes amis le savoient aussi : et quand il m'a fait l'honneur de m'écrire qu'il approuvoit ma délicatesse, et que vous m'avez mandé que rien ne se feroit que je ne puisse approuver, je m'étois imaginé que mes amis trouveroient un moyen, ou de faire tomber la peine sur celui à qui elle est due, ou du moins de faire cesser un arrêt injuste qui flétrit ma réputation '. » C'était se condamner à un exil éternel qui, à la fin de 1738, fut rompu quelque temps par un séjour clandestin à Paris, sous

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J.-B. Rousseau, Œuvres (Lefèvre, 1820), t. V p. 36. Lettre de Rousseau à M. le baron de Breteuil; Vienne, 30 mars 1716.

un nom d'emprunt<sup>1</sup>, exil qu'il lui fallut reprendre, pour expirer deux ans après <sup>2</sup>, sur le sol étranger, mais épuré, mais grandi par l'infortune, à laquelle il dut ces notes attristées, vibrantes, tantôt navrantes, tantôt résignées, d'une éloquence qui va parfois jusqu'à l'inspiration.

<sup>1</sup> Il se faisait appeler Richer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le 17 mars 1741.

## VIII

Un bourgeois au xviie siècle. - La maison de la rue des Jeûneurs. - Un triple meurtre. - Le coupable demeure impuni. - Madame de La Fare. - Sa mort. - Profession de foi de La Fare.-Entrée prochaine de la duchesse de Bourgogne à l'Opéra.-L'hôtel de la butte Saint-Roch.-Le poëte Lainez .- M. le Prince l'invite à souper .- Refus du poëte. - Il n'est pas plus heureux avec Chapelle et Racine. -L'organiste Moreau,---La Poésie, la Musique et la Danse attablées au cabaret de la Barre royale. - Une orgie chez La Fare .- Le chevalier de Bouillon. - Louis XIV vieux gentilhomme de campagne. - Perpétuel engourdissement de La Fare. - Grande maladie dont il réchappe. - Il expire sept mois plus tard .- Douleur de Chaulieu. - Madame de La Sablière aux Incurables. - Reste fidèle à son amour pour les sciences.-La Fontaine dans son appartement de la rue Saint-Honoré. - S'entoure de philosophes en terre cuite.—Le clavecin de Chloris.—La Fontaine se convertit. - Mort de sa protectrice. - Le bonhomme quitte sa demeure. - Dialogue touchant entre lui et d'Hervart. - Chaulieu perd la duchesse de Bouillon.-Celle-ci foudroyée aux pieds de son mari. - Comment Saint-Simon envisage ce terrible évenement.

A la fin du xvii° siècle, la bourgeoisie était tout à fait émancipée, et il fallait compter avec elle. Déjà, en effet, la vraie force était entre ses mains. C'était dans son sein que se recrutaient les Parlements, et elle tenait l'existence entière du royaume à sa disposition par les traitants grands et petits, depuis le fermier général jusqu'au plus mince receveur de gabelles. La royauté, toute despotique qu'elle fût, s'était mise à sa discrétion en confiant ruineusement ses affaires à ces financiers qui étaient du peuple, bien que le peuple les eût, et non sans raison, en exécration. L'élévation de ces parvenus était moins odieuse à la noblesse, qui s'en arrangeait par des alliances. Cependant, elle devait être aussi fatale à la noblesse que favorable à l'émancipation de cette couche movenne intelligente, ambitieuse, mais patiente dans son ambition, au bénéfice de laquelle se fera la révolution de 89. Certes, l'or est le pire moven de civilisation, et son action est de celles qui dissolvent bien plus qu'elles ne fondent. Mais ici, il s'agissait de renverser; et aussitôt que le prestige de l'or est assez puissant pour faire capituler un préjugé aussi enace que celui des aïeux, une aristocratie est perdue.

Bien avant l'Encyclopédie, sous Louis XIV,

on pouvait n'être pas noble, être simple bourgeois, et mener un train de prince, avoir des maisons de campagne somptueuses, hanter les plus grands personnages. La Bazinière recevait chez lui la reine Christine, et toute la cour, dès 1658. Cette fusion entre le riche bourgeois et les gens titrés, d'ailleurs facilitée par l'éloignement de la cour qui livrait Paris au Parisien, était un fait vulgaire, et dont la génération à son déclin s'indignait seule. Sonning n'était donc pas une exception, c'était le type de toute une classe de gens auxquels leur fortune, leur esprit, leurs qualités, leurs vices même tenaient lieu d'illustration et d'ancêtres. Les rangs ne s'effacent pas, dans la familiarité la plus grande; mais la politesse, une courtoisie exquise sont là pour sauver des difficultés que l'inégalité des conditions pourrait faire naître. Il est vrai que ce commerce entre le pot de terre et le pot de fer amenait parfois des conflits où l'homme de rien était écrasé, comme cela arriva entre Barthet et le duc de Candale; parfois même des drames sanglants, destinés à demeurer impunis et dont on n'eût pas osé percer la nuit. Nous en citerons un exemple, qui plongea un instant Paris dans une sorte d'effroi, et

qui eut du donner à réfléchir aux Sonning.

Il existait en 1699, rue des Jeûneurs, un ancien trésorier de l'ordinaire des guerres, du nom de Savary, vivant retiré, mais fort accessible et fort visité d'une foule de monde. C'était le frère de Mathurin Savary, appelé à l'évêché de Sèez en 1682, et sacré en 1692. Leur origine était des plus obscures; Mathurin, pour sa part, avant de prendre les ordres, avait été marchand, ce que nous apprend un couplet du temps sur l'entrée du nouveau prélat dans sa ville épiscopale « en justaucorps violet garni de boutons d'or et en veste or et violet : »

Avez-vous vu la veste Que monseigneur avoit? On dit que c'est un reste D'étoffe qu'il vendoit 1.

Son frère, le bourgeois, avait une maison commode, une bonne table, mais sans ostentation, sans faste, se contentant d'un domes-

<sup>1</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), 1692, t. XXVI, f. 345.—Savary mourut en 1698, le 16 août; il était aumônier ordinaire de la reine. Ce fut le fils de Daquin qui lui succéda.— Gazette de France. 23 août 1698.

tique uniquement composé d'un valet et d'une cuisinière. Ce train modeste n'empêchait pas de très-grands seigneurs, des personnages de la plus haute volée de fréquenter ce vieillard perclus de goutte et qui ne quittait pas son fauteuil. Le duc de Vendôme, quand il était à Paris, le voyait souvent. On se demandait ce qui pouvait attirer là tant de gens de distinction, bien que Savary passât d'ailleurs pour un homme d'esprit et un épicurien aimable. La réponse à cette question serait-elle dans un triolet qui courait sur lui et sa maison?

Ma maison est petite; mais C'est une maison de débauche. On y boit toujours du vin frais; Ma maison est petite; mais On y mauge de bons poulets 1....

Le reste ne se peut écrire. Mais cela signifie que Savary était une âme charitable, ayant compassion des peines amoureuses et leur venant en aide avec une complaisance, un zèle dignes d'un autre nom. « Il recevoit chez

<sup>1</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), 1698, t. XXVIII, f. 6. Triolet sur la maison de Savary.

lui, nous dit Saint-Simon, des parties de toute espèce de plaisirs, mais choisies et resserrées, et la politique n'en étoit pas bannie quand on en vouloit traiter 1.... » Quoi qu'il soit plus que hasardeux de juger un homme sur un vaudeville satirique, nous penchons à croire qu'il y avait dans le fait du triolet plus de diffamation que de calomnie, comme cela ne semble que trop indiqué par le drame épouvantable dont la maison de la rue des Jeûneurs devait être le théâtre. Une personne de la connaissance de Savary se présente chez lui et lui demande à dîner. Savary ordonne à son unique valet d'aller tirer du vin de Champagne. Le survenant, voyant le domestique descendre à la cave, dit qu'il va l'y suivre et veiller à ce qu'il prenne du meilleur, ce qu'il exécute sans que ce badinage ou cette précaution inspire aucun soupcon au vieillard. A peine sont-ils descendus que l'individu ramasse un levier qu'il trouve sous sa main, terrasse le pauvre diable et ne le lâche qu'après s'être assuré qu'il l'avait littéralement assommé. Un chien qui les accompagnait et qui s'était mis à hurler subit le même

<sup>1</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. II, p. 279.

sort. Ce furieux remonte l'escalier, se dirige vers la cuisine, frappe la servante, qui était à ses fourneaux, et l'étend à ses pieds. Il se rue ensuite dans la chambre du maître de la maison et le tue, comme il venait de tuer ses deux gens, en moins de quelques secondes.

Tous ces détails ne furent connus que parce que le meurtrier eut l'audace d'écrire, dans un livre qu'il trouva sur la table, le récit de ce triple crime. Il v avait sur la cheminée une pendule surmontée d'une tête de mort, avec cette devise : « Regardez-la afin de régler votre vie. » On avait écrit dessous : « Regardez sa vie et vous ne serez pas surpris de sa fin. » L'assassin se retira tranquillement, referma la porte sur lui, sans rien soustraire, bien que le couvert fût mis et que la vaisselle d'argent fût sous sa main. L'immobilité qui régnait dans cette maison surprit à la longue. On forca la porte et l'on trouva les trois cadavres, sans une goutte de sang, assommés. La justice accourut, fit des fouilles et, parmi les papiers, découvrit une lettre de femme ainsi concue: « Nous sommes perdus! mon mari vient de tout savoir, songez au remède : il n'y a que Paparel qui puisse ramener son esprit; faites qu'il lui parle, sans quoi il n'y a point de salut à espérer. » Nulle signature, nulle date. Paparel était un riche financier, dont la fille épousa par suite le fils de La Fare 1, auquel ses richesses faillirent conter la vie, et qui ne dut son salut qu'à la faveur de son gendre près du Régent; personnage d'une débauche repoussante qui ne peut être comparée qu'à celle de Bullion, un autre financier du xvue siècle 3. Cité en cour. Paparel ne dit rien qui pût mettre sur la voie, soit qu'il n'en sût pas plus que les autres, soit qu'il crût plus sage de garder pour lui le mot de cette sombre énigme. Savary avait été comme lui trésorier de l'extraordinaire des guerres, ils se voyaient, mais il était loin d'être le plus intime de ses amis,

<sup>·</sup> Françoise Paparel, mariée en 1713 à Philippe-Charles, marquis de La Fare. Elle mourut d'une façon singulière, en 1730. — Marquis d'Argenson, Mémoires (Jannet, 1856), t. I, p. 209.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voltaire, Œuvres complètes (édition Beuchot) t. XXVIII, p. 310; t. LIX, p. 246.—Dangeau, Journal, t. XVI, p. 382, 383, 387, 397, 407. — Bibliotheca scatologica, p. 95.— Deleville, Dictionnaire d'histoire naturelle, t. X.

<sup>3</sup> Dangeau, Journal, t. XII, p. 298.

il en était le moindre peut-être par l'origine et la condition. On voulut voir (et il était, en effet, difficile de voir autre chose dans ce crime où le vol faisait défaut) la vengeance d'un père, d'un frère ou d'un mari, dont la fille, la sœur ou la femme eut été déshonorée par l'entremise de Savary 1. L'on arrêta bien un marchand de chevaux nommé Poitier<sup>2</sup>, qui, en tous cas, n'eut été qu'un instrument; mais il fut relâché deux jours après, et l'instruction n'alla pas plus loin. « On n'a jamais su la cause de cet assassinat, dit Saint-Simon, mais on en trouva assez pour n'oser approfondir, et l'affaire en demeura là. On ne douta guère qu'un très-vilain petit homme ne l'eût fait faire; mais d'un sang si supérieur et si respecté, que toute formalité tomba dans la frayeur de le trouver au bout, et qu'après le premier bruit tout le monde cessa d'oser parler de cette tragique histoire 3. » De qui entend parler Saint-Simon? C'est après s'être étendu longuement sur le chapitre du duc de

<sup>1</sup> Madame du Noyer, Lettres historiques et galantes (Amsterdam, 1720), t. I, p. 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dangeau, Journal, t. VII, p. 80, 84, 85; 8, 15 et 17 mai 1699.

<sup>3</sup> Saint-Simon Mémoires (Chéruel), t. II, p. 279.

Vendôme, qu'il passe brusquement et étrangement au meurtre de Savary. Madame du Nover, qui insiste sur le personnel illustre que le vieillard recevait, ne nomme également que M. de Vendôme, auquel, toutefois, le portrait ne ressemble point. Ce « très-vilain petit homme, » d'un sang si supérieur et si respecté, s'appliquerait merveilleusement, en revanche, à M. le Prince, très-vilain, très-petit et très-méchant, quand ses passions étaient en jeu ; ou. peut-être bien encore, à M. le Duc, non moins vilain, et nou moins petit, et non moins féroce que son père dans ses colères, comme on l'a dit plus haut. Mais, resterait toujours à connaître la cause d'une aussi atroce vengeance. Savary était sans famille, son frère l'avait précèdé d'une année dans la tombe, personne n'était fort intéressé à rechercher le coupable, qui ne se trouva point. Comme tout finissait alors par des chansons, ce qui vint clore cet épisode tragique fut l'épitaphe de la victime sur l'air du Consiteor:

> Cy-gist le martyr Savary, Qui périt sous des coups de hache; Il fut des grands le favory, Leur fournissant filles et bardaches;

Il fut aussi fesse-mathieu, O la belle àme devant Dieu !!

Il n'a été question que très-incidemment de La Fare depuis son mariage. La marquise, pendant une union qui dura sept années, lui donna quatre enfants: deux garçons, l'un qui devint maréchal de France, eut la Toison et le Saint-Esprit, un peu à l'étonnement de tous; l'autre, évêque et duc de Laon; et deux filles, la première morte en bas âge; la seconde mariée dans la suite à son cousin le marquis de La Fare de Montclar. La jeune femme périt à l'âge de vingt-quatre ans en couches d'un cinquième enfant, mort-né sans doute, car il n'est pas fait mention de ce dernier dans la généalogie de la famille 2. M. de Ventelet, à titre d'écuyer, demeurait à la grande écurie, dans « un petit trou de logis, à petite porte carrée, ven dehors, quoique

<sup>1</sup> Recueil de chansons historiques (Bibliothèque impériale. Manuscrits), t. XXVIII, f. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Généalogie de la maison de La Fare, en Languedoc, par le père Alexis (1766).—Le père Alexis fait mourir la marquise le 28 décembre 1691; Dangeau indique le 23 novembre (t. III, p. 445). Il n'y a pas à hésiter sur le choix de ces deux dates : c'est à celle du Journal qu'il faut se ranger.

dépendant du bâtiment, et fort près de la loge du suisse, ce qui avait été l'occasion d'une plaisanterie trop longue pour trouver sa place ici. Madame de La Fare était restée auprès de son père et de sa mère; cet arrangement, qui faisait du mari presqu'un célibataire, avait cela de bon qu'il n'apportait aucun changement aux habitudes de cet opiniâtre débauché que les années ne faisaient qu'empirer.

La marquise compta peu dans sa vie et dans la société de son temps. C'était la faute de son temps et non la sienne, s'il faut en croire le *Mercure*, qui nous fait d'elle un portrait des plus séduisants. « Jamais aucune personne, dans un âge si peu avancé, n'est entrée dans le monde avec une estime et une approbation si générale. Il y a déjà deux ans que son mérite et mille agrémens qui lui

<sup>1</sup> Tallemant des Réaux, Historiettes (Delloye), t. X. p. 247, 248. Harangue des treize cantons à madame de Ventelet (Fragments épars). — Madame de Ventelet passait pour une maîtresse femme; elle ne quitta pas la duchesse de La Vallière dans le temps de sa grande faveur. En 1685, son mari obtint de la cour une pension de trois mille livres, qu'on attribua aux intrigues de cette dame. — Marquis de Souches, Mémoires (Adhelm Bernier, 1836), t. I, p. 45

sont particuliers la font admirer de tout le monde, et elle n'est encore que dans sa seizième année. Elle est fort grande, d'une taille libre et dégagée, et soutenue d'un air noble, qui, marquant de la fierté, n'en laisse paroistre que ce qu'il en faut avoir pour imprimer le respect qu'on doit à son sexe. Elle a le teint vif et d'un brillant qui efface le plus beau mélange de blanc et de rouge que l'art puisse copier sur la nature; des cheveux d'un blond cendré le plus beau qu'on vist jamais1; une bouche qui semble avoir esté faite pour les amours mesmes, et enfin ce charmant je ne-scav-quov qui surpasse la beauté et au-dessus de tout ce qu'on en peut dire. Elle scait l'italien, jone fort bien du clavecin, et dance parfaitement et avec une grâce merveilleuse. Quoyque tous ces avantages représentent une personne accomplie, je vous surprendray en vous disant que ce n'est pas ce qui luy attire le plus de loüanges. Ceux qui la connoissent un peu particulièrement, luy trouvent une finesse d'esprit que l'on

<sup>1</sup> On sait à quoi s'en tenir sur ce blond cendré, qu'elle devait à l'art et non à la nature, qui lui avait donné des cheveux bruns. — Les Cours galantes, t.I, p. 208.

auroit peine à croire, une délicatesse de sentimens dont rien n'approche, et une sagesse dans sa conduite qui dément son âge 1... " Mais ce fut autant de dons stériles qui ne purent fixer un mari déjà perdu par l'abus des plaisirs et une débauche effrénée.

La Fare, quatre ans après la mort de sa femme, légitimait la fille qu'il avait de cette Louison Moreau, la rivale indigne à laquelle madame de La Sablière avait dù céder la place. Nous l'avons dit, leur rupture avait été le point de départ d'une autre existence pour l'infidèle qui se plongea jusqu'au cou dans les ivresses de la table et des sens. Le beau, l'élégant, le délicat La Fare, le « cher Philadelphe, » comme elle l'appelait dans ces moments de tendres épanchements 2, n'était plus; obèse, replet quant au corps, alourdi par les libations répétées et une nourriture trop copieuse, si La Fare se souvenait de ce qu'il avait été, c'était désormais pour en rougir et pour blasphémer:

<sup>1</sup> Mereure galant, décembre 1684, p. 211, 212, 213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laverdet, Catalogue d'autographes du 31 janvier 1854, p. 74, n° 593. Lettre de madame de La Sablière au marquis de La Fare.

De Vénus-Uranie, en ma verte jeunesse, Avec respect j'encensai les autels, Et je donnai l'exemple au reste des mortels De la plus parfaite tendresse.

Cette commune loi, qui veut que notre cœur De son bonheur mème s'ennuie, Me fit tomber dans la langueur Qu'apporte une insipide vie.

Amour, viens, vole à mon secours,
M'écriai-je dans ma souffrance;
Prends pitié de mes tristes jours.
Il m'entendit, et par reconnoissance,
Pour mes services assidus,
Il m'envoya l'autre Vénus,
Et d'amours libertins une troupe volage,
Qui me fit à son badinage.

Heureux, si de mes ans je puis finir le cours Avec ces folàtres amours 1!

Cet autre La Fare, qui succèda au La Fare des premiers jours, n'en est pas moins un poëte aimable, plein de verve, d'esprit, de gaieté, de saillies anacréontiques dont la licence, après tout, n'est qu'au niveau de l'intrépidité des femmes. Il se tenait un jour dans la galerie de Versailles, tandis que la duchesse de Bourgogne se rendait à la chapelle. On le sait, avec des traits peu réguliers,

<sup>4</sup> Poésies de M. le marquis de La Fare (Londres, 1781), p. 45.

de vilaines dents, la princesse était ravissante et très-capable d'inspirer les plus grandes passions. La Fare, frappé en ce moment de sa beauté, se pencha à l'oreille de son voisin et lui parla bas d'une façon qui fut remarquée de celle que le propos concernait. La duchesse appelle aussitôt ce confident, que La Fare n'avait pas cherché, et veut lui faire répéter ce qui lui a été dit. Celui-ci s'en défend du mieux qu'il peut; La Fare la supplie de son côté de lui permettre de ne pas satisfaire sa curiosité; mais la princesse ne veut rien entendre, il faut parler, elle l'exige. La Fare a bientôt pris son parti: « Je disois donc, madame, que si vous étiez une fille de l'Opéra, j'y mettrois jusqu'à mon dernier sol. » Si le mot était osé, il est de ceux qu'une femme pardonnera toujours. Mais voici qui est plus fort. Quelque temps après, la duchesse de Bourgogne, le rencontrant sur son chemin, lui jeta cette phrase au visage: « La Fare, j'entre à l'Opéra la semaine prochaine 1. » Cela n'est qu'une plaisanterie, mais caractéristique. Ne croit-on pas entendre

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le duc de Luynes, Mémoires (Paris, 1860), t. V, p. 169.

madame de Parabère ou madame de Phalaris, répliquant à quelque gravelure du duc d'Orléans par une riposte de même trempe?

L'hôtel de La Fare se trouvait butte Saint-Roch, non loin de la maison de madame de La Sablière, située rue Saint-Honoré, en face de la rue de la Sourdière<sup>1</sup>; ce qui explique comment eut lieu, à la porte même de la jeune femme,

L'aventure tragi-comique De la belle qu'il écrasa <sup>2</sup>.

C'était toujours le même petit troupeau de sybarites, s'ébaudissant tantôt à l'hôtel Boisboudrand, tantôt chez Courtin, tantôt chez Sonning. La société ne changeait pas pour changer de lieu et de quartier, et c'est ce qui faisait le charme de ces réunions qui commençaient les coudes sur la table et finissaient trop souvent dessous. Mais ce n'était pas au premier choc des verres que le vin ve-

<sup>1</sup> L'une des deux filles de madame de La Sablière, madame de La Mésangère, avait son hôtel rue de la Sourdière, avec une ouverture dans la rue Saint-Roch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chaulieu, Œurres (La Haye, 1777), t. I, p. 112.

nait à bout de tels jouteurs. Par la façon dont se comportait alors le plus sobre, on se fera une idée de ces tournois gastronomiques où présidait un appétit qui n'est plus de notre âge. On sait quel mangeur intrépide était Chaulieu; La Fare, l'abbé Courtin, Palaprat ne lui cédaient guère. Quant au grand prieur et à son aîné, dont la gourmandise nous est décrite par Saint-Simon jusqu'à la nausée, ils dépassaient les limites du possible.

Nous allions oublier Lainez, l'ami plus particulièrement de La Fare, bien qu'il comptât parmi la société du Temple, et qui vient compléter cette galerie d'originaux. C'était, lui aussi, un poëte de l'école anacréontique, ne voyant rien en dehors de la volupté, non moins jaloux de son indépendance que La Fontaine et Chapelle, avec lesquels il avait de frappantes affinités, Chapelle surtout. De ses poésies, nous n'en parlerons point, quoiqu'on les ait recueillies, d'abord parce qu'elles ne valent guère et qu'ensuite, comme à Nevers, il fallait les lui dérober, le plus souvent mutilées, tant son insouciance était grande à cet égard. « La vie libre et voluptueuse qu'il menoit, et, éloignée de toute contrainte, dit son biographe qui avait été son ami, l'ont empêché de

composer des poëmes d'une longue étendue. Il prenoit ordinairement des sujets qui se présentoient dans ses parties de plaisir pour occuper et amuser son génie poëtique. Un verre de vin de Tocane, un excellent fromage, un bouchon de bouteille, une bougie qui éclairoit un repas, et d'autres sujets dans ce même goût fournissoient des matières à ses pensées : l'amour et les Grâces ne lui en fournissoient pas moins. Tous ces sujets gracieux et aimables lui faisoient produire de jolis morceaux poëtiques, auxquels il donnoit le nom de tableaux. Il m'a dit aussi plusieurs fois, en me parlant des ouvrages qu'il avoit composés nouvellement : Ami, j'ai à te faire part d'un pendant que j'ai fait à mon dernier tableau »

Ces tableaux n'étaient pas des Teniers, et, si le bagage avec lequel Lainez se présente à nous est mince, il laisse peu regretter qu'il ne soit pas plus ample. Après tout, Lainez était un de ces poëtes qui payent de leur personne, un de ces improvisateurs qui éblouissent, mais dont les œuvres ont besoin de leur parole. Duclos, dans le siècle suivant, représentera, à un toutautre degré, ces individualités décevantes que l'on ne retrouve plus dans leurs

écrits; mais Duclos, bien qu'il ait dit, « Mon talent à moi, c'est l'esprit,» avait la prétention d'être un écrivain et un penseur, et Lainez ne songea, en réalité, qu'à vivre de son mieux sans se soucier de cette vaine fumée qu'on appelle la gloire. Il aimait les lettres cependant, et avec une véritable passion. On pouvait être sûr, lorsqu'il n'était pas à table, qu'il était au sein de ses livres. Un de ses amis, après un repas de douze heures, le vit s'établir un matin à la Bibliothèque du roi pour y demeurer jusqu'au soir; Lainez répondit à son étonnement par un distique latin qu'il improvisa sur l'heure :

Regnat nocte calix, volvuntur biblia mane:
Cum Phœbo Bacchus dividit imperium 1,

Lainez était recherché pour son esprit, son entrain, une conversation inépuisable. Cosmopolite comme Bernier, il avait parcouru l'Europe, une partie de l'Asie et avait fait sa moisson d'observations et de découvertes; il savait être sérieux, quand il le fallait, et il

<sup>1 «</sup> Le vin règne la nuit, on feuillette les livres le matin; ainsi Bacchus partage son empire avec Apollon. »

surprit plus d'une fois aux réunions du comte de Lyonne par la justesse de ses vues en politique comme en philosophie<sup>1</sup>. Fidèle à ses amis, il n'était pas homme à les quitter pour la table d'un grand; une partie une fois arrêtée, toutes les considérations du monde n'eussent pu l'empêcher de leur tenir parole. Cette triple réputation de poëte étincelant, de convive intrépide et d'honnête homme s'était faite sans qu'il y prît garde. Un jour, à Fontainebleau, La Faye, capitaine aux gardes (un ami de madame de Boislandry et de Chaulieu)<sup>2</sup>, se promenant sur le parterre du Tibre, avec le prince de Condé, lui fit remarquer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poésies de Lainez (La Haye, 1753), p. xvj. Vie de Lainez.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gentilhomme ordinaire de Louis XIV, et depuis attaché à M. le Duo, comme secrétaire des États de Bourgogne. « C'étoit, nous dit Chaulieu dans une note qu'il lui consacre, un homme à qui la nature avoit donné de l'esprit, dont il eût pu faire un usage agréable, si le mauvais goût de son temps et l'attachement servile aux opinions de La Motte, qui n'eut jamais d'autre talent pour être auteur et poëte, que l'envie de l'ètre, ne lui eût inspiré le mépris des Anciens et l'amour des Modernes, source de la corruption et de la décadence totale du goût. »— Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. I, p. 35, 36.

Lainez. Le prince dépêcha aussitôt celui-ci vers le poëte, qu'il engagea à souper pour le soir même. Mais Lainez ne s'appartenait pas : cinq ou six personnes l'attendaient à l'Image Saint-Claude, un cabaret de Fontainebleau, et Son Altesse Sérénissime n'eût pu qu'avoir de lui une méchante opinion, en le voyant fausser compagnie à ces braves gens <sup>1</sup>. Le prince

1 Titon du Tillet, le Parnasse françois (Paris, 1732), p. 526. - Racine fit une réponse du même genre, quoique différemment motivée, à l'égard d'une invitation à diner à l'hôtel de Condé. « Je n'aurai pas l'honneur d'y aller, dit-il à l'écuyer dépêché vers lui, il y a plus de huit jours que je n'ai vu ma femme et mes enfants, qui se font une fête de manger aujourd'hui avec moi une très-belle carpe ; je ne puis me dispenser de diner avec eux.» L'écuyer, ajoute Louis Racine, lui représenta qu'une compagnie nombreuse invitée au repas de M. le Duc se faisoit aussi une fête de l'avoir, et que le prince seroit mortifié s'il ne venoit pas. Une personne de la cour, qui m'a raconté la chose, m'a assuré que mon père fit apporter la carpe, qui étoit d'environ un écu, et que, la montrant à l'écuyer, il lui dit : « Jugez vous-même si je puis me dispenser de diner avec ces pauvres enfants, qui ont voulu me régaler aujourd'hui, et n'auroient plus de plaisir s'ils mangeoient ce plat sans moi. Je vous prie de faire valoir cette raison à Son Altesse Sérénissime, »-Mémoires sur la vie de Jean

n'avait pas été beaucoup plus heureux avec Chapelle, un jour qu'il l'avait également invité à diner avec lui. En attendant l'heure, Chapelle va faire un tour et rencontre des joueurs de mail qui l'établissent juge d'un coup épineux. Sa décision ne satisfit pas moins ceux qu'elle frappait que ceux qu'elle favorisait, et, tous, d'une commune voix, le prièrent de s'asseoir à table avec eux, ce qu'il accepta de grand cœur; et, quand il eut à s'excuser auprès du prince, celui-ci dut se contenter de cette candide raison : « En vérité, monseigneur, c'étoient de bien bonnes gens et bien avisés à vivre que ceux qui m'ont donné à souper. » D'ailleurs, on sait quelle était sa devise, ce titre d'un chapitre de Plutarque : « Qui suit les grands serf devient. »

Ce sans-façon, loin de rebuter, avait le piquant d'un obstacle à vaincre et qu'on

Racine (Lausanne, 1747), p. 181, 182.—L'on voit que, malgré son état précaire, l'homme de lettres au xvn' siècle n'était pas aussi servile qu'on a pu le croire, qu'il savait au besoin se montrer indépendant avec les grands et pratiquer comme tout le monde les vertus de la famille. Cette petite anecdote fait aimer Racine et regretter de ne pas le connaître davantage.

voulait vaincre. La comtesse de Vèrue pria, une autre fois, le même M. de La Faye et M. de Lasséré, celui qui plus tard demeura dans la maison de Chaulieu , tous deux amis de Lainez, de lui faire connaître cet original amusant. Mais, quelque impatience qu'on eût, il ne fallait pas y songer pour le moment: tous ses jours étaient engagés; il ne pouvait se rendre au plus tôt à l'invitation de la comtesse qu'un tel jour, où il devait encore rester jusqu'à onze heures du soir au cabaret de la Pantoufle, dans le faubourg Saint-Germain. Madame de Vérue, qui ne voulait pas en avoir le démenti, envoya,

¹ M. de Lasséré était conseiller au Parlement. Après la mort de Chaulieu, il alla habiter l'hôtel Boisboudrand, et y fit même de la dépense, comme il résulte d'une phrase que nous extrayons de la correspondance de Rousseau. «... Je le serois bien davantage (ravi) de revoir la maison de l'abbé de Chaulieu, en l'état où M. de Lasséré l'a mise. »—J.-B. Rousseau, Œuvres (Lefèvre, 1820), t. V. p. 512; lettre à M. Titon du Tillet, le 28 mai 1729.—C'est à M. de Lasséré que l'on est redevable des poésies de Lainez. Il les avait retenues de mémoire et les avait transcrites le plus fidèlement qu'il lui avait été possible. Elles ont été publiées avec quelques pièces de Cahagne de Verrières, mort à Caen, en 1755.

l'heure convenue, ses deux amis le chercher en carrosse. Il vint, but, mangea, eut de l'esprit comme un lutin, récita des vers qu'on trouva charmants. Un académicien célèbre (Titon du Tillet a la discrétion de ne pas le nommer), croyant faire au poëte un compliment, lui dit : « Monsieur Lainez, pourquoi un homme de votre mérite ne demande-t-il pas à être des nôtres?—Eh! monsieur, lui répondit-il, qui seroit votre juge 1? » Quand on se sépara, La Faye et Lasséré le reconduisirent dans le carrosse de la comtesse; mais, au milieu de la rue Taranne, il se fit descendre et prit congé d'eux sans plus de facon. Son gîte n'était pas près de là, pourtant : il demeurait à Passy, où il pouvait respirer, cultiver son jardin, s'enivrer et faire l'amour « sous quelque heureux feuillage 2. »

Comme Chapelle, auquel nous l'avons comparé, il avait toute chaîne en horreur, et sa fierté, son amour de l'indépendance s'accommodaient mieux d'un commerce entre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Titon du Tillet, le Parnasse françois (Paris, 1732), p. 526, 527.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poésies de Lainez (La Haye, 1753), p. 27. Portrait de Lainez fait par lui-même, dans lequel il s'intitule le nouvel Épicure.

gens d'humeur pareille à la sienne, gais, spirituels et de condition à ne rien exiger. Il rencontre un matin, dans la rue Saint-Jacques, allant donner ses leçons à ses élèves, l'organiste Moreau, un original de sa trempe, qui faisait la musique de ses chansons<sup>1</sup>. L'on entre à la Barre royale, pour boire une bouteille d'un vin dont on disait merveille, et qui légitima si bien sa réputation que Moreau, cette première bouteille vidée, descendit pour en demander une seconde. A ce moment pas-

1 Jean-Baptiste Moreau; d'enfant de chœur de la cathédrale d'Angers, il devint maître de musique à Langres, puis à Dijon et vint à Paris, mal nippé et la bourse fort peu remplie. Il trouva un jour le moyen de se glisser à la toilette de la Dauphine, la tira par la manche sans plus de gêne et lui demanda la permission de chanter devant elle un morceau de sa composition. Cela fit rire la princesse, qui y consentit. Le succès du compositeur fut complet. Le roi, sur le récit de la Dauphine, voulut l'entendre et ne tarda pas à se l'attacher. C'est Moreau qui a fait la musique d'Esther et des chœurs d'Athalie, de Racine. - Anecdotes dramatiques (Paris, 1775), t. III, p. 364. - Moreau était marié et n'avait pas beaucoup à se louer de sa femme, des infidélités de laquelle il savait se consoler chez Gautier et chez Meyret. -Poésies de Lainez, p. 43. Épigramme sur la réconciliation de Moreau et de sa femme.

saient sur leurs chevaux trois maîtres à danser de sa connaissance, allant aussi à leurs écoliers. Il les invite à boire un coup. Ceux-ci acceptent, attachent leurs bêtes et le suivent dans la pièce où Lainez était attablé. L'on se mit à déjeuner. A six heures du soir on déjeunait encore, oubliant qu'il v eut des écoliers au monde, et, à deux pas de là, de pauvres chevaux qui, aiguillonnės par la faim, rompirent leurs liens et pénétrèrent dans la chambre de la servante dont ils ravagèrent le lit et vidèrent la paillasse à belles dents. C'était, il faut le dire, le bon temps du cabaret alors, et Lainez et Chapelle n'étaient pas les seuls poëtes qui le hantassent. Molière, Racine, Boileau passèrent les meilleures années de leur jeunesse à la Croix de Lorraine, au Mouton blanc et à la Pomme de pin 1. Un auteur avait-il à célébrer son triomphe, c'était au cabaret qu'il allait. Il v allait encore s'il avait à oublier quelque disgrâce d'amour-propre : « Papa, disait Mimi Dancourt à son père, à la veille de la représenta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Francisque Michel et Édouard Fournier, *Histoire des hötelleries et cabarets* (Paris, 1851), t. II, p. 301, 302, 303.

tion des Agioteurs, vous irez souper ce soir à la Cornemuse.

L'hôtel de la butte Saint-Roch servait d'asile à de terribles convives, pour lesquels rien n'était impossible, sauf peut-être de s'arrêter à la ligne de démarcation qui sépare le repas copieux de l'orgie. Nous l'avons dit, La Fare était devenu, avec les années, un étrange héros. Une chose peindra d'un trait ce pourceau d'Épicure : à table, ce n'était plus le marquis de La Fare, c'était « M. de la Cochonière.; » on ne l'appelait pas autrement. Nous sommes loin des précieuses, on le voit. Mais, si l'on veut un tableau sincère de ces étranges réunions présidées par un vieillard de soixante-sept ans, s'abrutissant comme à plaisir dans le vin et tous les excès. il faut lire la lettre du chevalier de Bouillon à l'abbé de Chaulieu, où ce bon apôtre raconte une certaine visite qu'il fit à La Fare, leur ami commun:

« ... Je fus voir hier, à quatre heures après midi, M. le marquis de La Fare, en son nom de guerre M. de la Cochonière <sup>1</sup>,

¹ « De La Cochonière, » ou simplement « Cochon.» Voici un billet de Chaulieu à La Fare, qui débute

croyant que c'étoit une heure propre à rendre une visite sérieuse; mais je fus bien étonné d'entendre, dès la cour, des ris immodérés, et toutes les margues d'une bacchanale complette. Je poussai jusqu'à son cabinet, et je le trouvai en chemise, sans bonnet, entre son rémora et une autre personne de quinze ans, son fils l'abbé 1 versant des rasades à deux inconnus, des verres cassés, plusieurs cervelas sur la table, et lui assez chaud de vin. Je voulus, comme son serviteur, lui en faire quelque remontrance; je n'en tirai d'autre réponse que, ou buvez avec nous, ou allez vous promener. Il ne parla pas tout à fait si modestement. J'acceptai le premier parti, et en sortis à six heures du soir vvre-mort. Si vous l'aimez, vous reviendrez incessamment voir s'il n'v a pas moven d'y mettre quelqu'ordre: entre vous et moi, je le crois totalement perdu. Il me lut votre lettre en pleine table, que je trouvai remplie d'un badinage, d'une philosophie et d'une fermeté contre les malheurs, qui m'enchanta

ainsi: «Notre féal et bien amé Cochon.»—Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 276.

<sup>1</sup> Le futur évêque de Laon.

et qui m'engagea plus que jamais à être votre disciple, et avec autant de fidélité que Damis en a eu pour Apollonius de Thiane. Revenez donc, mon cher maître. Vous trouverez mon hermitage prêt à vous recevoir; et là, parmi les pots, et avec des minois gracieux, nous tiendrons des propos sur toutes sortes de chapitres, et je vous remercierai encore de m'avoir mis en état de jouir des plaisirs sans remords et d'essuyer les malheurs sans foiblesse.... 1. »

Ce chevalier de Bouillon était le même qui, interpellé par son père, lui jetait une si impudente réponse 2, libertin sans vergogne, homme cruel et infâme qui, sous un autre régime, et, s'il n'eût été grand seigneur, eût péri sur la roue du supplice des meurtriers. « Il étoit, rapporte Saint-Simon, d'une débauche démesurée et d'une audace pareille qui ne se contraignoit jamais de rien; il disoit du roi que c'étoit un vieux gentilhomme de campagne dans son château, qui n'avoit plus qu'une dent et qu'il la gardoit contre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777). t. I, p. 107, 108, 109. Lettre de M. le chevalier de Bouillon à M. l'abbé de Chaulieu, étant à Fontenay, en 1711.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Cours galantes, t I, p. 123.

lui. Il avoit été chassé et mis en prison plus d'une fois et n'en étoit pas plus sage 1. Garcon d'esprit, toutefois, brillant dans l'orgie, aimant le plaisir et y déployant un génie qui n'était pas médiocre. Il est l'inventeur des bals masqués de l'Opéra, et le Régent ne crut pas devoir donner moins qu'une pension de six mille livres à ce bienfaiteur public 2: c'est là son seul titre à l'immortalité. Tel était l'homme que Chaulieu appelait son élève et auquel il adressait, en 1704, une épître qui commence de la sorte:

Toi qui, né philosophe au milieu des grandeurs,
As secoué le joug des vulgaires erreurs;
Et gai dans tes discours et simple en ta parure,
Connois pour toutes loix les loix de la nature;
Chevalier, reçois ces vers
D'une muse libertine,
Qu'ils aillent sous ton nom, de popine en popine 3
Apprendre à tout l'univers

1 Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. VIII, p. 392.

—Nous avons cité, dans notre premier volume, le meurtre d'un traiteur d'Avignon par le chevalier de Bouillon et ses amis (1695). Ce n'était pas son coup d'essai. Il existe une lettre de Pontchartrain à Deffita, à la date du 8 mars 1691, relative aux violences commises par lui et par d'autres bandits de son humeur chez un boulanger de la rue de Tournon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. XIII, p. 305.

<sup>3</sup> Popine. Cabaret, taverne.

Que Fite et La Morillière 1, Pour n'avoir point de Césars, Ont pourtant, sous leur bannière, Leur héros, ainsi que Mars...

Ne perdez pas de vue que c'est au neveu du grand Turenne que l'on parle. Mais il s'agit bien des hauts faits, des exploits, de l'héroïsme de Turenne! Quelle folie, pour un peu de vaine gloire, de risquer dans un enjeu si scabreux des trésors que rienne pourrait rendre! Qu'un galant aurait bonne grâce, aux Tuileries, éborgné, clopinant, avec une jambe de bois! Ne serait-ce pas le comble de l'absurdité de sacrifier des biens réels à de pareils fantômes?

Que te reviendroit-il de tant de renommée?
Rien que la chétive lueur,
Et quelque peu de fumée
D'une lampe en ton honneur
Sur ton cercueil allumée;
Et le touchant plaisir, aux pieds du grand Louis,
Enterré près Guesclin, d'infecter Saint-Denis.

¹ Fameux marchands de vin traiteurs. Dancourt, dans le divertissement des Vendanges de Suresnes, met Fite sur le même rang que Darlu, Forelle et le fameux Rousseau; il cité également La Morillière ou La Morlière dans le Galant Jardinier.—Dancourt, Œuvres de théâtre (Paris, 1760), t. IV, p. 271; t. IX. p.13.

Va, que cette folle idée
Ne trouble pas tes beaux jours.
Vois-tu, près de la guinguette,
Folàtrer, dessus l'herbette,
Vénus avec les amours?
Elle attend, sous cette treille,
Nolet 'a u sortir du Cours.
Joins ce que ton cœur adore
A ce couple libertin:
Qu'en ouvrant les cieux, l'Aurore
Vous trouve tous quatre encore
Yvres d'amour et de vin;
Et grondez cette pleureuse,
Qui, pour troupe si joyeuse,
S'éveille un peu trop matin 2.

Cette fin est un modèle du genre anacréontique, et repose un peu des vers qui précèdent, sans en effacer l'impression pénible. Cette morale que prêche Chaulieu n'est pas un paradoxe de rencontre, on la retrouve à chaque pas dans ses poésies : il n'y a rien de sérieux, de raisonnable en ce monde en dehors du plaisir des sens, des orgies de l'esprit, et d'un pyrrhonisme qui met à l'aise et dispense de tout scrupule comme il soulage de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitaine aux gardes, homme de bonne compagnie et convive agréable.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 5. Épître à M. le chevalier de Bouillon, en 1704.

toute épouvante. Plus tard, dans une autre épître au même chevalier, ce sont les mêmes idées et les mêmes leçons, un même matérialisme absolu, supprimant tout ce qui pourrait sortir du bourbier où grouillent ces épicuriens devenus avec l'âge monstrueusement cyniques 1.

Quoi qu'il en soit, le chevalier n'avait que trop raison en déclarant le marquis totalement perdu. Après avoir mené cette vie d'ivresse et d'abrutissement une année encore, La Fare devait périr victime des excès journaliers auxquels se refusaient également et l'âge et un tempérament usé. Il avait soixantehuit ans, il était goutteux, « démesuré en grosseur, » avec ces longs et lourds sommeils des vieillards et des ivrognes. « Il dormoit partout, les dernières années de sa vie, nous dit Saint-Simon. Ce qui surprenoit, c'est qu'il se réveilloit net et continuoit le propos où il se trouvoit, comme s'il n'eut pas dormi <sup>2</sup>. » Le couplet suivant vient confirmer

¹ Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 20 et suiv. Épître à M. le chevalier de Bouillon, en 1713.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. X. p. 203.

l'existence de cet état d'absorption presque constant dont ses amis plaisantaient :

Au souper que Damon prépare

Avec un petit opéra,
Je ne sçai pas bien si La Fare
Se plaira:

Mais je sçai bien qu'il mangera
Et ronflera 1.

La Fare était prédestiné à périr d'apoplexie ou d'indigestion, peut-être des deux. Saint-Simon affirme qu'une indigestion fut le coup qui l'acheva : « Il étoit grand gourmand, et, au sortir d'une grande maladie, il se creva de morue et en mourut d'indigestion. » Mais il ne spécifie point la maladie, et Chaulieu n'est pas plus explicite à cet égard. Une première fois, La Fare avait été à la mort; l'abbé était alors loin de son ami, à Fontenay, en proie à des vapeurs terribles et à un gros rhume de poitrine qui le retenait au lit fort languissant. Il voulut partir, se faire porter près du moribond; son frère, sa belle-sœur et leur fille s'y opposèrent, et il dut ceder à leurs larmes. « Peut-être ai-je obligation de la vie à l'in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Palaprat, Œuvres (Paris, 1712], t. I, p. 182. Discours sur le Grondeur.

firmité qui me retient ici, écrit-il à la duchesse de Bouillon. Je serais mort du spectacle. Il a fallu votre courage pour soutenir l'assaut dont vous me parlez, quand-il vous a recommandé ses enfants. Le bon Dieu voudroit-il bien me le rendre? Je n'ose m'en flatter. » Madame de Bouillon, qui était à Paris clouée au chevet du marquis, l'entourait, en effet, de tous les soins d'une affection éprouvée et ne le quittait un moment que pour donner de ses nouvelles à l'ami absent. « Je ne saurois assez vous louer, lui répond Chaulieu en tête de la lettre que nous venons de citer, vous rendre de grâces de tous les offices d'amitié que vous rendez à mon pauvre ami. Je ne faisois que vous aimer; je vous adore... Votre attention, madame, à m'en donner tous les jours des nouvelles, est la seule consolation que je pouvois recevoir 1... » Mais le mieux se fit sentir, le danger disparut, et avec l'espérance on vit renaître la joie sur les visages de ces épicuriens peu faits pour les larmes et les amertumes de la vie.

<sup>4</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 181. 182, Lettre à madame de Bouillon; à Fontenay, ce 26 octobre.

Ce n'était, toutefois, reculer que de sept mois une séparation qui devait être éternelle. La Fare mourut le 28 mai 1712. Chaulieu était à Paris et put lui fermer les yeux. En perdant La Fare, il perdait une moitié de luimême, un ami rare qu'on ne remplace à aucun âge et moins encore sur le déclin des années.

La Fare n'est donc plus!... La Parque impitoyable A ravi de mon cœur cette chère moitié 1...

Madame de Bouillon était absente, et elle apprit ce malheur par une lettre de Chaulieu où l'on trouve l'accent d'une vraie douleur.
• La Fare n'est plus!s'écrie-t-il en prose comme il le fait en vers. J'ai vu mettre le comble aux amertumes de ma vie par la mort du plus tendre et du plus fidèle ami qui fut jamais. Le penchant, la conformité dans les façons de penser, la sympathie dans tous nos goûts et même nos défauts, nous avoit unis. Pendant quarante ans, la raison n'a cessé d'approuver et de cimenter une union qu'un penchant aveugle avoit commencée. Rien de tout cela

<sup>†</sup> Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II, p. 46. Plainte sur la mort de M. le marquis de La Fare.

n'est plus; et je ne songerois pas à chercher même à le remplacer, si je ne vous avois plus... Il n'est que vous seule qui puissiez me donner la consolation que je ne trouve point ni dans ma philosophie, ni dans l'empressement que j'ai trouvé dans tous mes amis en cette triste occasion .... »

Chaulieu fait tort à leur amitié si respectable de six bonnes années. Ce fut, comme il a le soin de nous l'apprendre ailleurs, à son retour de Pologne, en 1676, qu'il se lia avec La Fare, chez madame de La Sablière, « une des plus jolies et des plus singulières femmes du monde, pour qui il avoit une grande passion qui a occupé tout le beau temps de sa vie... » Tout le beau temps de sa vie! c'est Chaulieu qui le dit. La jeune femme survécut douze ans à la trahison de son amant. Cette dernière phase de son existence fut remplie par les bonnes œuvres, le recueillement, cette philosophie du chrétien qui détourne la vue des biens périssables et ne voit que Dieu. Quoique détachée des intérêts et des vanités terrestres, son âme n'était pas morte à l'amitié, à laquelle elle resta fidèle jusqu'à la fin. La science, cette vanité de l'esprit, mais que le ciel ne proscrit pas, ne laissa point que de l'occuper encore, et nous voyons un prêtre aveugle, qu'elle avait fait entrer aux Incurables, lui adresser une lettre relative à la jonction des deux mers, où il osait pourtant combattre le sentiment de Bernier, cet ami si cher à son cœur¹. La Fontaine, malgré sa retraite, n'en demeurait pas moins dans sa maison de la rue Saint-Honoré², et y

<sup>1</sup> Journal des Sçavants, lundy 7 juin 1688, p. 26 à 30. - Mercure galant, septembre 1688, p. 147 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette maison, située, comme on l'a dit déjà, en face de la rue de la Sourdière, devait se trouver sur l'emplacement du nº 205. Du moins, est-ce l'opinion de M. Lefeuve.-Les anciennes maisons de Paris sous Napoléon III.-On lit dans une lettre de madame de Coulanges à sa cousine : « ... Mais, une autre fête, ce fut celle que M. le Duc donna, il y a deux jours, dans sa petite maison de madame de La Sablière; tous les princes et princesses y étoient; cette maison est devenue un petit palais de cristal : ne trouvez-vous pas que ce sont les Lieux Saints aux Infidèles?»-Madame de Sévigné, Lettres (édit. Monmerqué), t. X, p. 82, à Paris, 13 mai 1695.-Cette petite maison, quelle serait-elle? M. Walckenaër croit qu'il s'agit de Rambouillet. Mais Rambouillet était à son mari, et madame de La Sablière avait cessé de l'habiter depuis sa mort. Rambouillet avait été d'ailleurs le théâtre de sa vie mondaine, de ses faiblesses et non de sa conversion; on ne pouvait done pas le gratifier du nom de « Lieux-Saints. » Cette qualifi-

recevait ses amis: d'Hervart, M. de Saint-Dié, Hessein, le frère de la maîtresse du logis et Vergier, ce poëte joyeux, qui devait finir si tristement <sup>1</sup>. Le bonhomme s'était installé, comme on fait chez soi, avec un certain luxe relatif dont il était tout fier, et qu'il se complaît à décrire. Sa chambre était toute garnie des bustes en terre cuite des principaux philosophes de l'antiquité, Socrate en tête. Ajoutez à cet ornement un peu sévère la présence d'un meuble tout moderne, placé là pour désennuyer ses hôtes.

Un clavecin chez moi! ce meuble vous étonne.

Que direz-vous si je vous donne
Une Chloris, de qui la voix
Y joindra ses sons quelquefois?
La Chloris est jolie et jeune; et sa personne

cation trait infiniment mieux à la maison de la rue Saint-Honoré; à moins, ce que nous ne savons pas, qu'il ne fût question de la retraite de madame de La Sablière aux Incurables. Mais, à cet égard, les indications manquent.

1 Vergier périt assassiné au coin de la rue du Boutdu-Monde, dans la nuit du 17 au 18 août 1720, d'un coup de pistolet à la gorge et de trois coups de poignard dans le cœur. L'un des assassins était un camarade de Cartouche, le chevalier Craqueur, rompu deux ans après. Pourroit bien ramener l'amour Au philosophique séjour.

Je l'en avois banni; si Chloris le ramène.

Elle aura chansons sur chansons;
Mes vers exprimeront la douceur de ses sons Qu'elle ait à mon égard le cœur d'une inhumaine.

Je ne m'en plaindrai point, n'étant bon désormais Qu'à chanter les Chloris et les laisser en paix 1.

Quoique sur la pente de l'âge, le poëte était encore robuste et ne songeait guère qu'à vivre selon son humeur, sans y regarder de bien près sur les incidents un peu profanes de sa vie. Mais la maladie, mais la menace de la mort vinrent tout à coup le réveiller de ce long sommeil de la conscience; la religion, qui avait frappé à sa porte, fut la bien reçue par ce vieil enfant trop naïf, trop bon, trop aimant pour être incrédule. Nous

<sup>1</sup> La Fontaine, Œuvres complètes (édit. Walckenaër), t. VI, p. 541, 542. Lettre à M. de Bonrepaux.—Cette Chloris était sans doute cette charmante mademoiselle Certain, dont La Fontaine fait l'éloge autre part, et qui devait alors avoir vingt-cinq ans. Elle avait un faible pour les poëtes, et Chaulieu n'était pas moins bien avec elle, comme nous l'apprend un huitain à M. de Villiers: « pour l'inviter à venir entendre mademoiselle Certain, dont il était amoureux. »—Chaulieu, Œuvres (La Haye, 1777), t. II p. 89, 90.

passerons sur les scènes d'édification dont l'appartement de la rue Saint-Honoré fut le théâtre et dont l'abbé Pouget nous a laissé le récit attachant <sup>1</sup>. Le danger disparut; mais un grand chagrin lui était réservé. Madame de La Sablière était morte, le 8 janvier 1693; il allait falloir quitter cette maison, si longtemps son refuge. Il s'en alla donc, et, comme il marchait devant lui, il rencontra d'Hervart qui lui prit le bras: « Mon cher La Fontaine, je vous cherchais pour vous prier de venir loger chez moi. — J'y allais, » répondit simplement La Fontaine <sup>2</sup>. Nous défions de trouver, dans tout le traité de Longin, un mot qui atteigne à ce sublime-là.

La mort de La Fare n'avait du que resserrer encore les liens qui unissaient Chaulieu et madame de Bouillon. Mais, deux ans plus tard, l'abbé avait à pleurer cette amie frappée en un instant comme de la foudre. Le duc de Bouillon était depuis quelque temps malade, à Clichy; elle va le voir. Il était sept heures du soir. A peine arrivée, elle tombe à

Œuvres diverses de La Fontaine (1729), t. I, p. 11, à 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Walckenaür, Histoire de la vie et des ouvrages de La Fontaine (Paris, 1824), 3° édition, p. 558.

ses pieds et expire, sans qu'on pût lui donner aucun remède ni pour l'âme, ni pour le corps. » Cet épouvantable spectacle, dit Saint-Simon, fut regardé de tout le monde comme une amende honorable à son mari de sa conduite, dont elle ne s'étoit jamais contrainte un moment 1.... » Quelques torts qu'elle ait eus, il la pleura, il la regretta et témoigna une vraie douleur. Marianne avait soixantehuit ans et avait conservé des vestiges de la beauté de sa jeunesse. Cette mort arriva le 20 juin 1714; en la consignant à cette place ainsi que celle de La Fare, nous anticipons de beaucoup sur les événements. Mais c'est là l'inconvénient inévitable d'un récit qui embrasse et plus d'une action et plus d'un personnage.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dangeau, Journal (addition de Saint-Simon), t. XV, p. 168, 169, 170; mercredi 20 juin 1714. — Saint-Simon, Mémoires (Chéruel), t. XI, p. 104.



## TABLE

I. La maison de Condé, -M. le Prince. - Son portrait.-Rose, secrétaire du cabinet.-Ses griefs contre M. le Prince. - Sa maison de campagne à Coye. - Voisine de Chantilly. -M. le Prince la trouve à sa convenance. -Rose ne veut pas la céder. - Manœuvre infernale. - Une invasion de renards. -Louis XIV prend son secrétaire sous sa protection et enjoint à M. le Prince de laisser désormais en repos son voisin .-Une famille de nains.-Les poupées du sang. -Le grand Condé et mademoiselle de Brézé. -L'inconvénient de trop hauts souliers.-Projets d'établissement pour le duc du Maine.-Mademoiselle d'Uzès.- Empressement des Condé.-Le choix tombe sur mademoiselle de Charolois. - Les Vendanges de Suresnes et mademoiselle Thomasseau .-Fiançailles.-Absence remarquée de madeselle de Condé. - Son chagrin de s'être vu préférer sa sœur. - La duchesse de Montpensier fait également défaut. -- Ses motifs.

— Menées dont elle est l'objet. — Elle se dépouille pour mettre fin à la captivité de Lauzun. — Promesses illusoires. — Jouée par madame de Montespan et Louis XIV. — Mademoiselle de Bourbon. — Les dangers de la moquerie. — Ressentiment de Mademoiselle. — Toilette de mademoiselle de Charolois. — La bénédiction du lit. — La cérémonie de la chemise. — Madame de Montespan. — Sa conduite avant d'appartenir au roi. — Son sentiment sur mademoiselle de La Vallière.

1

II. Enfance du duc du Maine. - Convulsions occasionnées par le travail de la dentition. -Il devient boiteux.-La Faculté n'y peut rien .- L'empirique flamand .- Madame de Maintenon part pour Anvers avec le petit prince .- Elle prend le nom de marquise de Surgères .- M. du Maine revient boiteux de l'autre pied .- Les Eaux de Baréges .- Accueil que les voyageurs reçoivent sur leur route. - On s'arrête à Blave, chez le maréchal d'Albret. - Second voyage à Baréges. -Séjour à Cognac. - Compagnie d'enfants servant de garde au prince. - Fagon.-Halte à Bordeaux. - Étrange aventure arrivée à madame de Maintenon.-Un abbé à visions. Le macon Darbé à l'hôtel d'Albret. Santé chancelante de M. du Maine .- Alertes continuelles .- Esprit précoce du jeune prince.-Il se meurt d'envie de ne plus porter de jupes. - En écrit par deux fois à sa mère. - Un auteur de sept ans. - Épitre dédicatoire de madame de Maintenon. - Son affection pour les enfants du roi.—La maison de Vaugirard.— Le feu y prend.— Incertitude de madame de Maintenon. — Réponse curieuse de madame de Montespan. — Dialogue entre Louis XIV et la nourrice.—Tendresse du roi pour M. du Maine.—La jeune duchesse.—Elle trompe son monde.—Laisse paraître peu de religion. — Les vapeurs de M. le Prince.—Il croit être tour à tour lièvre et chauve-souris.—Repas d'outre-tombe avec Luxembourg et Turennc. — Madame du Maine se révèle......

41

III. L'abbé Lécuyer et madame de Montespan. -Refus d'absolution à la favorite.-Bossuet et le duc de Montausier donnent raison au prêtre .-- M. de Condom est chargé de préparer la marquise à une séparation .- Emportements de celle-ci. - Elle essaye en vain de mettre Bossuet dans ses intérêts. -Repartie de Bourdaloue à Louis XIV .- Clagny. - Commencements d'Hardouin Mansart.-Madame de Montespan se résigne.-La reine se réconcilie avec elle .- Les Carmélites de la rue du Bouloi. - Douze cents ouvriers à Clagny .- Description de ce palais enchanté. - Sollicitude de Louis XIV envers la marquise. - Efforts de Bossuet pour rendre durable la conversion des deux amants.-Retour de la favorite à la cour.-Visage désolé du prélat.-Entrevue du roi et de madame de Montespan. - Réserve dans leurs rapports.-Le jubilé.-Départ du roi pour l'armée. - Il revient à Saint-Germain.—La chaîne se renoue.—Les confesseurs de Louis XIV. — Les pères Paulin, Annat, Ferrier, La Chaise et Le Tellier. — Écueil d'un pareil emploi. — La Chaise de commodité.—La ménagerie de Clagny.—Dépenses prodigieuses.—L'argent manque un moment.—Grève d'ouvriers au xvii siècle. —Donation de Clagny. — Madame de Montespan l'abandonne au duc du Maine, auquel il était substitué......

IV. Les précepteurs du duc du Maine. - Chevreau .- De Court .- Malezieu .- Le prince envoie sa chasse aux Jésuites. - Remerciments en vers grecs .- M. du Maine et l'Académie. - La duchesse du Maine astronome. -Anastasie Serment.-Liée avec Quinault.-Propos de Pavillon. - Elle baise la main du grand Corneille.-Madrigal qu'il lui adresse. - Réplique de la demoiselle. - Voyage à Naples .- Elle quitte Grenoble et part pour Paris. - Pourquoi elle y vient. - Un troisième galant. - Sa chienne Blanquette. --Charles Genest. - Elle lui apprend à faire des vers. - Genest à la recherche d'une belle main. - Il s'embarque. - Capturé par les Anglais et amené à Londres. - Instituteur et maquignon .- Il entre au service de M. de Nevers. - Ode sur la conquête de la Hollande. - Mot du père Ferrier. - Genest se fait abbé. - Genest cartésien. - Bossuet le prend en amitié. - Un nez phénoménal. - L'abbé va sur les brisées du marquis d'Hoquincourt. - Le joueur de gobelets.- 79

119

Les Bâtards et le Parlement. - Lettres patentes d'Henri IV. - César-Monsieur et M. de Guise. - Déclaration de Louis XIV en faveur des princes légitimés. - Lettre du duc du Maine au duc de Vendôme.-Le grand prieur n'aime pas la cour .- La comtesse de Brégy, nièce de Saumaize. - La reine de Suède lui offre une province. -Vous avez, belle Brégis .... - Questions d'amour par ordre du roi .- Aimée de la reine mère. - Elle a place dans son testament. --Restitution au lit de mort. - Madame de Brégy affamée. - Machination diabolique du grand prieur. - Les petits fromages .-Le grand prieur pris en flagrant délit par le Dauphin.-Louis XIV informé de l'aventure. - Défection de M. de La Ferté. - Colère du roi. - M. de Vendôme obtient la grâce du coupable.-Lord Portland. - Le grand prieur lui dispute le pas. - Plaintes de l'ambassadeur. - Querelle au jeu entre

173

VI.-Portrait du chevalier de Malte, par Gui Patin. - Le grand prieur de Vendôme.-Fanchon Moreau. - Une partie à Anet. -Thévenard et Dumesnil. - Le comte de Holstein-Ploen. - Le grand prieur jaloux. -Fanchon infidèle.-Le chevalier de Sully. -Le financier La Touanne. - Son luxe effréné.-Sa banqueroute.-Le neveu de la Moreau et un conseiller de Bretagne. -Coups de bâton.-Le conseiller traqué par Fanchon.-Faiblesse du grand prieur pour elle. - MM. de Vendôme priseurs à outrance. - Un cadeau de Boileau au chevalier de Vendôme. - Commerce lucratif des valets de chambre de ce dernier.-Abus du tabac. - Recommandation de madame de Maintenon à une demoiselle de Saint-Cyr. - Un couplet de Coulanges. - Les prêtres, en Espagne, prenant du tabae jusque sur l'autel. - Bulle d'excommunication d'Urbain VIII. - Repartie de Palaprat au

209

VII. Madame de Mussy. - Ses amours avec M. le Duc, qui lui fait meubler une maison au Temple.-Elle se lie avec madame de Boislandry. - Le comte d'Albert. - Rupture avec M. le Duc. - Départ pour l'Espagne. -Prise de Brihuega.-Mort de madame de Mussy. - La Société du Temple à l'Opéra. -La maison de Sonning. - L'abbé Courtin. -Le duc de Foix .- Périgny .- Jean-Baptiste Rousseau.-Rousseau directeur.-Félicitations et recommandations de Chaulieu.—Réponse rassurante de Rousseau.-Ammonio.-Le carrosse de Lyon.-Retraite de six semaines. - L'abbé de La Baume et MM. de Vendôme.-L'astrologue bolonais. -Tout le monde y court.-La comtesse de Soissons et madame Henriette. - Un billet de Louis XIV. - Réponse renversante de

l'oracle. - Étonnement de Louis XIV. - Bontemps amène Primi dans le cabinet du roi. -Primi avoue tout. - Louis XIV se fait son compère.-Les transformations d'Ammonio. - Il guérit les fièvres continues .-Soupçonné d'avoir empoisonné mademoiselle de Fontanges. - Étrange secret de supprimer la vieillesse. - Énormité du remède. - Il fait horreur à Louis XIV. - Un antique de contrebande. - Comment la fraude se découvre. - Primi historiographe. - Mis à la Bastille. - Il en ressort avec une gratification. - Le comte de Saint-Mayol. - Ammonio traitant. - Taxé à 60,000 francs. - Rousseau dans l'exil.-Le grand prieur demeure son ami......

255

VIII. Un bourgeois au xviie siècle.-La maison de la rue des Jeûneurs. - Un triple meurtre.-Le coupable demeure impuni.-Madame de La Fare. - Sa mort. - Profession de foi de La Fare.—Entrée prochaine de la duchesse de Bourgogne à l'Opéra, -L'hôtel de la butte Saint-Roch. - Le poëte Lainez .- M. le Prince l'invite à souper .-Refus du poëte.-Il n'est pas plus heureux avec Chapelle et Racine .- L'organiste Moreau.-La Poésie, la Musique et la Danse attablées au cabaret de la Barre royale. -Une orgie chez La Fare. - Le chevalier de Bouillon .- Louis XIV vieux gentilhomme de campagne. - Perpétuel engourdissement de La Fare. - Grande maladie dont il réchappe. - Il expire sept mois plus

tard .- Douleur de Chaulieu .- Madame de La Sablière aux Incurables. - Reste fidèle à son amour pour les sciences. - La Fontaine dans son appartement de la rue Saint-Honoré. - S'entoure de philosophes en terre cuite.-Le clavecin de Chloris.- La Fontaine se convertit. - Mort de sa protectrice. - Le bonhomme quitte sa demeure. - Dialogue touchant entre lui et d'Hervart .- Chaulieu perd la duchesse de Bouillon. - Celle-ci foudroyée aux pieds de son mari. - Comment Saint-Simon envisage ce terrible événement..... 291 TABLE.... 335

FIN DE LA TABLE.

PARIS.—IMPRIME CHBZ BONAVENTURE ET DUCESSOIS 55. quai des Grands-Augustins.









